









Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Ottawa

# U V R E S

COLARDEAU,

D E

L'ACADÉMIE FRANÇOISE.

TOME SECOND.



# ŒUVRES

DE

## COLARDEAU,

DE

## L'ACADÉMIE FRANÇOISE.

Hunc quoque fumma dies nigro fummersit Averno
Essugiunt avidos carmina sola rogos.

Ovid. De morte Tibulli.

TOME SECOND.



#### A PARIS,

Chez CAZIN, Libraire, Cul-de-fac du Cog Saint-Honoré, N°. 3.

M. DCC. XCIII.

Universitas BIBLIOTHECA PQ 1968 .e8 1793 ~.2 Coll. spie.

# LES PERFIDIES

0 U

LA JOLIE FEMME,

COMÉDIE

EN CINQ ACTES ET EN VERS.



# PRÉFACE DES ÉDITEURS.

LA pièce qu'on va lire n'est point connue du public: nous croyons même que les Comédiens auront peine à la reconnoître, tant elle leur paroîtra différente de ce qu'elle étoit, quand l'auteur la leur présenta, sous le titre des Principes à la mode.

On a prétendu que c'étoit par leur faute qu'elle n'avoit pas été représentée du vivant de M. Colardeau; & voici ce qu'on lit, à ce sujet, dans le Nécrologe des hommes célèbres, (année 1776, page 173.)

"Cette comédie, dont le public avoit conçu les plus grandes espérances, sit éprouver à l'auteur, de la part des comédiens, les démegoûts les plus vrais qu'il ait ressentis. Domicile & sans orgueil it changea, corrigea au gré de ses asseurs; & toujours balotté par des remises & des délais satigans, il cessa de leur en parler.

Nous fommes fâchés d'être obligés de dire que cette anecdote est sausse dans tous les points.

Quand M. Colardeau lut sa pièce à la comédie, à la fin de l'année 1767, les quatre premiers actes étoient à peine finis : il y avoit beaucoup de scènes qui n'étoient qu'ébauchées, & le cinquième acte n'étoit pas même commencé. Malgré cela les comédiens, par une distinction flatteuse (qu'il seroit peut-être dangereux de répèter souvent) reçurent la pièce d'une voix unanime, & proposèrent à l'auteur plusieurs observations qu'il trouva justes & dont il prosita. Si nous pouvions mettre sous les yeux

du public les premiers actes de cette comédie, tels qu'ils étoient alors, on verroit combien les corrections y étoient nécessaires; & combien les changemens que l'auteur y a faits sont heureux.

Content d'avoir fait recevoir sa pièce M. Colardeau s'occupa peu du soin de l'achever; aussi quand elle vint à son tour d'être jouée, en 1773, céda-t-il son rang à M. Dorat, qui donna Regulus & la Feinte par amour. L'année suivante, il n'étoit pas plus avancé: il laissa passer à sa place M. Rochon qui sit jouer les Amans généreux. Ensin la même chose arriva, pour la troisième sois, en 1775, qu'il cèda de nouveau son droit à M. Dorat, pour saire jouer le Célibataire.

La comédie de M. Colardeau étoit cependant finie alors; mais il hésitoit à la faire jouer; partagé entre la crainte que l'intrigue n'en parsît trop simple ou l'intérêt trop soible, & l'espérance qu'on pardonneroit, peut-être, les défauts de la pièce en faveur du style. Son élection à l'académie vint fixer ses incertitudes : de ce moment-là, il crut qu'il ne lui étoit plus permis de donner des ouvrages dont la réussite pût être douteuse; & qu'il étoit comptable de sa gloire & de ses succès à la compagnie qui venoit de l'admettre dans son sein. En conséquence, il décida que sa comédie ne seroit point jouée.

Tels font les fairs dans l'exacte vérité, tels qu'ils se sont passés sous nos yeux, & tels qu'ils sont confignés dans les registres de la comédie, que nous avons eu soin de consulter. Nous avons cru ces détails nécessaires pour satisfaire la curiosité de ceux qui désirant, peut-être, que la comédie de M. Colardeau eût pu être jouée, voudroient savoir pourquoi elle ne l'a pas été. Ils verront que les obstacles sont tous venus de la part de l'auteur; puisque trois sois il a trouvé l'occasion de la faire représenter, & que trois sois il a resusé d'en prositer.

Au reste nous ne préviendrons point le jugement de nos lesteurs sur le mérite de cette comédie : c'est à eux à décider si M. Colardeau n'a fait que se rendre justice, ou bien s'il a été trop modeste, en s'opposant à ce que sa pièce ne jouût des honneurs de la représentation.

#### PERSONNAGES.

FLORIMON, Marquis, mari de Florise.

F L O R I S E, Marquise, semme de Florimon.

ÉMILIE, nièce de Florimon, promise à Valères

V A L È R E, jeune homme, ami de Florimon,

CLOE, Comtesse.

LE CHEVALIER.

V A L M O N, Financier.

N É R I N E, Femme-de-chambre de la marquise.

PASQUIN, Valet de Valère.

LABRANCHE, Postillen du Marquis.

DES GENS.

La scène est à Paris chez Florimon, dans l'appartement de Florise.

# LES PERFIDIES A LA MODE,

O U

# LA JOLIE FEMME,

### ACTE PREMIER.

Le Théâtre représente le fallon de Florise; la porte du sond est l'entrée commune; des deux latérales, l'une communique au reste de l'appartement de Florise, & l'autre à celui d'Emilie. Il y a une toilette dressée, une table à écrire, des canapés & tous les meubles d'un sallon particulier.

#### S C E N E P R E M I E R E. N È R I N E, P A S Q U I N.

PASQUIN, appellant Nérine qui fort de l'appartement d'Emilie.

NÉRINE!

NERINE, avec humeur.

Eh bien Nérine ?

PASQUIN.

Est-il jour chez Florise?

to LES PERFIDIES A LA MODE,

NÉRINE.

Non.

PASQUIN.

La nièce ?

NÉRINE.

Dort, ainsi que la Marquise. Plus de repos pour nous!

PASOUIN.

Mais, mon maître...

NÉRINE.

Eft un fat

Dont je déteste ici les faux airs & l'éclat. Le fort m'avoit placé auprès d'une coquette : Des soins trop excédans, l'ennui de la toilette, M'engagèrent à prendre un service plus doux. Je me crus trop heureuse auprès de deux époux. Oui s'aimoient loin du monde & des gens à la mode : Cette maison me plut, tout m'y sembloit commode, Le jour étoit le jour, la nuit étoit la nuit : Mais depuis que Valère ici s'est introduit, Oue monfieur Florimon, que je crovois plus sage. S'est coëffé sottement du petit personnage; Oue le crovant l'arbitre & l'oracle du goût. Florise lui permet de contrôler sur tout : Que folle des plaisirs, dont il est idolâtre. Madame eft de sa troupe, & joue à son théâtre; On se tue à veiller ... je suis d'une maigreur ...

PASQUIN.

Je te trouve changée, en effet.

NÉRINE.

Je fais peur.

PASOUIN.

Tiens, voici des papiers qu'on m'a dit de remettre :

NÉRINE.

Donne... Un rôle.... Une lettre !

Etrien pour Emilie?

PASQUIN, froidement.

Ordre à moi, de savoir

Comment elle se porte.

NÉRINE.

A ce que je puis voir, Tout va mal pour la nièce, & l'on change d'idée, La nôce...

PASQUIN.

Doit se faire, & n'est que retardée. Tu sais que Florimon, dans sa terre arrêté, Remet cette alliance à la fin de l'Eté, Au temps de son retour.. Nous attendons,

NÉRINE.

Je penfe.

Sans trop d'inquiétude & fans impatience.

PASQUIN.

Pourquoi? de créanciers mon maître est investi, Une riche héritière est un heureux parti,

#### 12 LES PERFIDIES A LA MODE,

Qui lui vient au besoin... Une dot... & jolie!
Oh! nous épouserons. En estet, l'Emilie
Est très-intéressante, à ce qu'on dit. Pour moi,
En vain je veux la voir... Vous la célez, je croi.

#### NÉRINE.

Ce qui me furprend fort, dans ce beau mariage, C'est que l'oncle le veuille & qu'il foit son ouvrage. De Valère, sans doute, il ignore l'état. N'est-il donc qu'obéré?

PASQUIN.

Ruiné tout à plat.

NÉRINE.

Ruiné?

PASQUIN.

Ruiné.

NÉRINÉ.

Maintenant je devine
Le motif du Marquis, ce qui le détermine.
On dit que par les nœuds d'une vieille amitié,
Au père de ton maître il fut long-temps lié.
Cet ami, qui n'est plus, l'intéresse à Valère;
Et le fils, dans son cœur, succède aux droits du père,
Par un luxe imprudent désolé de le voir,
Noyé, réduit au point de ne plus rien avoir,
Il veut, pour l'enrichir, lui donner sa pupile;
Voilà son but... Quel homme! une pente sacile,
Vers tous les maiheureux, semble entraîner ses pas;
En est-il un qu'il voie & qu'il n'adopte pas ?

C'est ainsi que trouvant une jeune orpheline Pauvre & cachant au cloitre une noble origine . Il s'enflamma d'abord du plus vif intérêr: Ouoique le mariage eût pour lui peu d'attrait. Sa générofité fit son goût pour Florise : Il l'épousa. Pasquin, je ne suis plus surprise, De ce que, pour ton maître, il veut faire aujourd'hui. Ce trait de bienfaifance est diene encore de lui: Mais, maintenant, causons, raisonnons sur Valère.

PASOUIN.

Tout & rien ; en trois mots voilà son caractère : C'est un fou.

NERINE.

Raisonnons moins laconiquement.

PASOUIN. Te t'éconte.

NÉRINE.

Valere eft un homme charmant . Il amuse Florise, intéresse Emille : L'habitude est formée, & c'est ce qui les lie. Je ne sais cependant : déjà je m'appercois. Ou'un esprit opposé les anime tous trois. La nièce, que j'ai vu accueillie, honorée, Qui toujours, chez Madame, eut une libre entrée, Scumise à l'étiquette, à son heure aujourd'hui; On ne lui donne plus que les momens d'enqui. Valère se concer e entr'elles deux : peut-être Veut-il mettre à profit le trouble qu'il fait naître. Près de Florise, aimable & libre en sa gaieté. Tome II.

R

#### 14 LES PERFIDIES A LA MODE,

Il est, près de la nièce, équivoque, apprêté:
Sorti du naturel, il asseste un air tendre,
Qu'il n'a point. En un mot, je crois peu m'y méprendre:
Emilie a les vœux & Florise a le goût.

PASQUIN.

Mais, tu vois de l'intrigue & du manège à tout.

NÉRINE.

Ton maître est faux, cent traits m'en ont persuadée,

PASQUIN.

Tu lui fais trop d'honneur de lui croire une idée.
Toujours en mouvement, mais fans aucun objet,
Je ne lui vois, sur rien, de plan ni de projet:
Par convenance ici l'on veut qu'il se marie:
Il ne dérange rien, il se prête.

NÉRINE.

Emilie,

Dans cet âge crédule, où la simplicité Fait prendre, pour le vrai, l'air de la vérité, S'imagine être aimée; & ce songe l'occupe.

PASOUIN.

Laisse-lui son erreur : il est doux d'être dupe,

NÉRINE.

Florise également pense qu'à ses appas On rend un culte vrai.

> Pasquin. Nela détrompe pas.

#### NÉRINE.

Fort bien; mais, moi, je joue un personnage étrange. Comment, dans tout ccci, veux-tu que je m'arrange? On a part aux travers dont on est le témoin.
Spechatrice de tout, considente au besoin,
Je reçois tous les jours les aveux d'une bouche,
Dont l'ingénuité me pénètre & me touche.
La trop simple Emilie ouvre avec moi son cœur:
C'est l'ame d'un enfant & toute sacandeur.
D'autre côté, je vois l'imprudente Florise
D'un penchant, qu'elle ignore, éprouver la surprise.
Valère, avec plassr, l'égare pas à pas:
Elle est tout près du piège & ne s'en doute pas.
Dis-moi, comment veux-tu qu'ici je concilie
L'intérêt de Florise & celui d'Emilie?

#### Pasquin.

Sur ces misères-là tu prends trop de chagrin. Laisse, si tu m'en crois, la chose aller son train. Peut-être vois-tu mal; peut-être... tiens, je gage, Que tout se dénoura par un bon mariage, Par celui qu'on projette.

#### NÉRINE.

Une raison de plus M'afflige, & mon esprit le noircit là-dessus, Monsseur, franc militaire, & d'humeur peu jalouse, Est loin de soupçonner le cœur de son épouse. Il sait très-bien: madame a de; mœurs... je la plains; Mais un tort décidé n'est pas ce que je crains.

Cependant Florimon tranquille dans sa terre,
Tout plein de son château, ne se figure guère
Le train, qu'en son absence a pris certe maison.
Ennemi de la mode, il tient à la raison:
En lorsqu'à son retour, il trouvera Florise,
De plaisrs peu seasés chaque jour plus éprise;
Lorsqu'il verra ses pas chaque jour emportés
Dans le torrent du monde & des sociétés;
Lorsqu'il saura de plus, que Valère lui-même
Dévoue au ridicule une épouse qu'il aime,
Sera-t-il insensible à est événement?
Un mari, quel qu'il soit, s'essarouche aissement.
Enfin, je crains l'humeur & les tracasseries.

#### PASQUIN.

Cent raccommodemens fuivront cent browlleries. Le mar jui, est d'un slegme à trouver tout très-bien; Il est bon.

#### NÉRINE.

Pour bon, foit; dupe, je n'en crois rien; Et tu verras, Pasquin, tu verras que ton mastre Aura le trisse honneur, le repentir, peut-être, D'avoir aigri, troublé deux époux vertueux: Tu verras Emille, outragée ains qu'eux, Se détromper, rougir d'un amour trop sincère, Gémir, pleurer long-temps, mais oublier Valère, Voilà les beaux succès qu'aura cet étourds.

(En écoutant.)

On fonne chez madame; il est, je crois, midi; C'est l'heure du lever, va-t-en. PASQUIN.

Adieu . Nérine.

Tu rendras les papiers ?

NÉRINE.

Je les rendrai.

PASOUIN.

Ta mine

Me plait.

NÉRINE.

Point de jargon, laisse-moi... ne dit rien De ce que je t'ai dit.

PASOUIN.

Bon, c'est un entretien D'amis; on se dit tout quand on s'aime.

NÉRINE. La chofe

Seroit mal prise; on a de l'humeur.

PASOUIN.

Bouche close:

Mais, du moins, promets-moi...

#### SCENE II.

## EMILIE, NÉRINE, PASQUIN.

EMILIE.

Nérine, on a fonné;

Vous vous ferez attendre.

Pasquin, bas, à Nérine.

Aurois-je deviné?

Est-ce Emilie?

NÉRINE.

Oui.... regarde, confidère Se peut-il qu'on la trompe?

É MILIE, à Pasquin.

Êtes-vous à Valère?

Pasquin.

Vous voyez fes couleurs, on me nomme Pafquin, Et je fuis fon valet.

NÉRINE.

C'est un heureux coquin, Qui sera de vos gens... Ce mot vous fait sourire?

Ė MILIE.

Nérine, il femble avoir quelque chose à me dire à Ne l'interrompez pas,

N ERINE, bas, à Pasquin.

On va t'interroger;

C'est une ame sensible & qu'il faut ménager.

(A Emilie, en repoussant Pasquin vers le fond du théatre.)

Le temps le presse, & l'ardeur de son zèle L'emporte.

## SCENE III.

ÉMILIE, NÉRINE.

Ė MILIE.

En vérité, vous êtes bien cruelle!

Comment donc? de l'humeur! un air froid, indigné? Vous ne me dites plus que Madame a fonné. Sans doute, qui voudroit vous en croire & vous plaire, Ne cesseroit ici de parler de Valère. Mais, n'ai-je pas aussi des soins, un intérêt? Madame, à son lever, gronde quand rien n'est prêt,

ÉMILIE.

Oh! oui, madame gronde!

NÉRINE.

Et je serai grondée.

#### 20 LES PERFIDIES A LA MODE.

Voulez-vous (en révant toujours à votre idée, ) Découvrir la toilette, arranger ce qu'il faut?

ĖMILIE.

J'oblige mieux que vous.

NÉRINE, en fortant.

Nous causerons tantôt.

#### SCENE IV.

Ė MILIE, feule.

TANTOT... Belle ressource !... ah ! que l'indissérence D'un cœur préoccupé sent peu l'impatience ! Cette sille est d'un froid , d'une tranquillité ! Sur Valère , d'où vient ce silence asseté ? Valère... ignore-t-il tout l'amour d'Émille !

(Elle découvre le miroir & s'y regarde.)

Comme je fuis émue! ah! me voilà jolie!

Cette glace... Ma tante y verra fes attraits,

Au fortir du fommeil, plus repofés, plus frais;

Et Valère viendra!... peut-être que près d'elle,

S'il me voit plus fenfible, il la verra plus belle!

Plus belle?... Je le crains!... ces couleurs, ces pinceaux;

Prêtent à la beauté des agrémens nouveaux.

On n'en aime pas mieux; mais on plaît davantage,

Quel usage jaloux nous en défend l'usage?

( Elle se met de gros rouge. ) Si j'osois... essayons... ah! ce rouge fait peur ! Je me serai trompée!... on vient.

#### SCENE V.

FLORISE, EMILIE, NÉRINE,

FLORISE.

MAIS quelle horreur !

EMILIE, embarraffée.

Madame, un vain desir ...

FLORISE,

Comment donc, Emilie.

Etes-vous folle?

EMILIE.

Hélas !

FLORISE.

Quelle coquetterie!

EMILIE.

C'est me gronder sur rien; vous me grondez souvent, Madame, quand mon oncle, au sortir du couvent, Me mit auprès de vous, il m'assura lui-même, Que vous me chéririez, m'aimeriez comme il m'aime. Dans les premiers momens (& je le sentis bien) Votre cœur eut pour moi la tendresse du sien, J'obrins de vous les noms de compagne & d'amic, 22 LES PERFIDIES A LA MODE.

Madame, ils auroient fait le bonheur de ma vie. Un temps rapide & court les a tous effacés: Oui, je les ai perdus, & vous me haïsfez!

FLORISE.

Y pensez-vous? Quel rêve!

EMILIE.

Un rêve! non, madame.

A-t-elle encore pour moi les mêmes fentimens?

Hélas! j'en ai reçu tous les épanchemens!

Entre un époux & moi, tendrement partagée,

Vous me cherchiez alors... Vous êtes bien changée!

L'intimité finit, tout est gêne & devoir:

J'ai même à demander le plaisir de vous voir.

FLORISE.

Ah! vous me pénétrez... On se boude, Emilie; C'est un tott de l'esprit, le cœur réconcilie... Nous nous aimons; ce goût doit vous mettre au-dessus D'un moment de froideur.

EMILIE, en fortant.

Non, vous ne m'aimez plus.

FLORISE.

Demeurez!

#### SCENE VI.

#### FLORISE, NÉRINE.

FLORISE.

ELLE fort! quelle est donc ce caprice?

A-t-on jamais souffert un plus cruel supplice?

J'essuie, après l'horreur d'une mauvaise nuit,

Une scène, des pleurs, & tour ce qui s'en suit.

(A Nérine, qui en approchant un fauteuil de la toilette,

renverse son facon.

Approchez ce fauteuil... Mais quelle étourderie!

Vous faites tout d'un air, d'une maussiaderie!

(Elie se regarde dans la glace.)

Le teint brouillé, les yeux horriblement battus!

Comme hier!... Après tout, rien ne m'étonne plus ;

On aime à m'obféder de mille petiteffes.

De l'aigreur! des propos de toutes les espèces...

(A Nérine qui cherche & paroît être intriguée.)

Oue cherchez vous?

NÉRINE, embarrassée.

Je crois avoir laissé là-haut...

Mais, madame, un moment : je reviendrai bientôs,

#### SCENE VII.

#### F L O R I S E, feule.

'(Elle reste à la toilette & coupe son monologue, suivant les soins dissérens qui l'occupent.)

A ces mifères-là se peut-il qu'on résiste? Cette maison devient d'un odieux, d'un trifte : Et l'on trouve mauvais que je cherche aujourd'hui Les moyens d'échapper au comble de l'ennui ! J'aime ... Je dois aimer un monde qui m'amufe. Ah! monfieur le marquis étrangement s'abuse . Si , pendant qu'il bâtit son château tant vanté, Il pense que i'aurai constamment végété Seule dans cet hôtel. Il me laisse occupée D'un enfant, son idole, & sa froide poupée : Dans ses sages projets peut-être qu'il prétend Que j'en fasse une élève !... Ai-je le ton pédant? C'est sa nièce, il est vrai, sa petite parente: Mais, moi, je n'ai ni l'air ni l'âge d'une tante. Ou'il la donne, s'il veut, à son cher protégé, Que Valère l'épouse! ah! le regret que j'ai N'est affurément pas de la voir établie : Mais qu'un homme charmant fasse cette folie, Et qu'à ce mariage il s'intéresse au point De n'être qu'à cela ... je ne le conçois point! Valère sait qu'il a cent choses à me dire;

Il devoit, ce matin, ou me voir ou m'écrire, Et rien... Il se sera conduit en étourdi; Cloé triomphe! il craint de reparoître ici.

#### SCENE VIII.

#### FLORISE, NÉRINE.

NERINE, tenant des papiers.

MADAME, j'ai trouvé...

FLORISE, prenant la lettre avec vivacité, & la décachetant.

Voilà comme vous êtes!

Nul ordre, nulle suite aux choses que vous faites.

Donnez donc?.. Vous m'outrez, vous me poussez à bout,

( Elle lit.)

#### NÉRINE.

C'est l'humeur qui dérange & déconcerte tout, V ous avez aujourd'hui des nuages si fombres ! La lettre de Valère éclaircira ces ombres : Déjà certain fourire...

#### FLORISE.

A tout ce qu'il écrit Il met tant de faillie & de goût & d'esprit! J'ai, fur-tout pour motif de plaifir & de joie, Le rôle qu'on lui donne, & celui qu'il m'envoie, Tome II.

#### 26 LES PERFIDIES A LA MODE,

La petite Comtesse & le grand Chevalier En mourront de dépit. Il est bien singulier Qu'ils osent, avec nous, se mettre en concurrence. Ils devoient se juger, sentir la convenance. N'ai-je pas-là quelqu'un? Voyez.

N E R 1 N E, appellant des gens qui viennent.

La Fleur ? Jasmin ?

FLORISE.

Mes chevaux.

NÉRINE.

Sorte L-vous en robe du matin ?

FLORISE.

La troupe impatiente attend chez la Duchesse: Les rôles à la main, nous répétons la pièce. J'irai comme je suis.

NÉRINE.

Vous bravez votre état ; Vous n'avez point dormi ; je crains...

FLORISE.

Mon chocolat,

## SCENEIX.

## FLORISE, VALERE, NÉRINE, UN LAQUAIS.

( Dans cette seène Florise est assiste près d'une chissonnière, fur laquelle on lui sert le chocolat. Nérine entre & sort selon que le service l'exige, & joue une pantomime sur les ehoses qu'elle entend.)

LE LAQUAIS, annonçant.

Monsieur...

NÉRINE.

Monfieur?

VALERE, entrant avec précipitation.

Je viens vous enlever, Marquise?

J'ai des ordres.

FLORISE.

Quoi ! l'heure est-elle si précise , Qu'on ne puisse, Valère, y manquer d'un moment? Je n'ai point lu mon rôle.

## VALERE.

Avec votre talent
A-t-on, fur le succès, la moindre inquiétude?
La justesse du goût vous tiendra lieu d'étude.
C'est à Cloé qu'il faut des veilles & des soins;
Mais vous!

FLORISE.

Vous me flattez!

VALERE.

Marquife, on ne peut moins.

FLORISE.

Cloé, de mon triomphe est-elle bien outrée ?

VALERE.

A peine, pour le rôle, étiez-vous préférée, Que son petit orgueil s'est soudain dementi. Son imbécile amant, comme elle anéanti, S'est décontenancé des pieds jusqu'à la tête. Pardonnez-moi le mot; le groupe étoit si bête! J'aime à voir quelquesois de ces sigures-là; C'est un tableau plaisant.

FLORISE.

Valère, vous voilà;

Toujours un peu méchant.

VALERE.

Et vous, toujours trop bonne! De vos ménagemens la réserve m'étonne. Cloé n'a point, pour vous, ces égards : son dépit Eclate librement.

FLORISE.

Eh ! qu'auroit-elle dit ?

VALERE.

La petite Comtesse est aigre & tracassière:

Elle a fur vous, fur moi, parlé d'une manière ....

FLORISE.

Quoi! fur nous? Cloé fait, le monde fait auffi, Qu'Emilie est l'objet qui vous attire ici. Au fond, n'est-ce pas là le seul nœud qui nous lie?

VALERE, ironiquement.

Oui, le nœud!

FLORISE.

Me croit-on rivale d'Emilie? Sans prétendre à l'amour, j'aspire à l'amitié.

VALERE.

Sans doute, le propos ne peut être appuyé;
Mais, les cercles sont pleins de ces impertinences.
Cloé tire parti des moindres apparences;
Et votre époux en donne!... Absent depuis six mois,
Il semble vous laisser libre de faire un choix;
On observe, on épie.

ELORISE.

En vérité, Valère,

Le monde est désolant ; je n'ai nul choix à faire à Je tiens à mes devoirs & j'aime le Marquis.

## VALERE.

On ne croit point cela. Florimon s'est acquis La triste qualité, le nom d'homme estimable, Il est d'un âge mûr; vous êtes jeune, aimable a De mon côté, mon air n'annonce nullement

Le goût du mariage; un tel engagement

Paroît bien férieux pour moi... C'est penser juste

Dans un esprit méchant rout se lie & s'ajuste;

C'est roujours, avec art, qu'on répand un propos.

D'ailleurs, le vraisemblable est le vrai pour les sots;

Et Cloé le sait bien... Que vous importe, au reste?

Un travers de Cloé ne peut...

FLORISE.

Je la détefte !

V A L E R E, avec vivacité.

Mais, à propos, hier au fouper de Valmon, Vous fûtes bien, très-bien! l'austère Florimon, Qui vous ensevelit dans l'ombre d'un ménage, A la société fit un vol, un outrage.

Vos graces méritoient de briller au grand jour.
On vous cite, marquise, à la ville, à la cour.
On n'a point, dans le monde, un succès plus rapide a Vous touchez au sublime... Encore un peu timide 3. Des principes trop durs, d'antiques préjugés.

FLORISE.

Je les aurai toujours.

VALERE. Oh! ncn.

FLORISE, avec étonnement.

Vous m'outrageza

V A L E R E, avec enthousiasme,

Ilier fut le beau jour de la belle marquife ?

Pendant tout le souper quelle fut ma surprise De vous voir cette aisance & ce fond de gaieté ! Effleurant chaque chose avec légéreté, Vous lançates des traits, vous dites cent folies ... Valmon même, fur qui tomberent vos faillies, N'en prit point. & ne put en prendre de l'humeur. Ce petit financier, dans sa courte épaisseur. Étouffoit de plaisir !... Sa figure étoit bonne ; Le rire s'exprimoit dans toute sa personne. Oui , marquise, j'ai du vous produire chez lui : Les soupers de Valmon sont courus aujourd'hui; Il prête ; on voit cet homme, à peu près , fans scrupule ; Son cuifinier est bon : d'ailleurs, le ridicule Est amusant par-tout ... Valmon m'amuse, moi. Ne m'a-t-il pas donné le glorieux emploi De venir aujourd'hui yous déclarer sa flamme : Le souper l'a perdu.

FLORISE.

Valmon m'aime?

VALERE.

Oui, madame.

FLORISE.

Et vous me conseillez ...

VALERE.

Tout naturellement D'en faire une vistime : indispensablement, Pour la plaisanterie, il saut en avoir une. Valmon est, dans ce genre, une bonne sortune.

#### FLORISE.

Victime, foit : le titre est décent... Dites-moi, Verrez-vous Émilie? Elle boude, je croi.

#### VALERE.

La duchesse attendroit. l'heure se précipite : Elle approche.

FLORISE.

En effet , je crains ... fur la petite . Suivez-vous votre idée & vos intentions?

#### VALERE.

J'ai. personnellement, peu de prétentions; Mais, enfin, du marquis vous favez la folie; Il exige de moi que i'épouse Émilie. Il m'aime, & d'un refus il peut être offensé ... Dans un doute cruel, je flotte embarraffé : Je tiens à des égards, défobliger me coûte; La noce, cependant, les articles....

#### FLORISE.

Sans doute.

Cela traîne avec foi des détails odieux.

#### VALERE.

Un libre arrangement me conviendroit bien mieux. S'il étoit une femme & fensible & fensée ... Je vous ai, là-deffus, dit cent fois ma pensée; Mais vous n'y croyez pas... Je prévois l'avenir; Florimon, dans un mois, doit ici revenir; Il reviendra pressant: au projet d'alliance Si je veux opposer la moindre réfistance,

( Vous devez, comme moi, connoître Florimon )
Je vais être accablé du poids de sa raison.
Dans ses raisonnemens, ce sévère honnête-homme
Est d'une conséquence & d'un grave! Il assomme.
L'esprie d'un philosophe est plus sort que le mien;
Marquise, on cède à tout, quand on ne tient à rien.
Je céderai.

FLORISE, avec humeur.

Sortons.

VALERE.

Cet avenir m'assige; Mais, vous l'aurez voulu; c'est vous...

FLORISE.

Sortons, vous dis-je !

## SCENE X.

VALERE, FLORISE, NÉRINE. LABRANCHE, en position.

LABRANCHE, à Nérine.

Out, c'est moi, c'est La Branche; & monsseur viens aussi.

( A Florife. )

Sa chaise est sur la route à deux postes d'ici. Je suis l'heureux courrier, porteur de la nouvelle.

Valère !

FLORISE, étonnée.

VALERE, aussi étonné.

Marquise!

LABRANCHE, en se plaignant à Nérine.

Ouf! c'est la maudite selle.

FLORISE.

Je ne puis concevoir un retour aussi prompt? Sans m'écrire?

VALERE.

Voilà comment ces messieurs sont: Curieux indiscrets, ils nous tombent des nues; Et nous les croyons loin, qu'ils sont aux avenues.

FLORISE.

Je ne fortirai point, & vous m'excuferez Chez la duchesse,

VALERE.

Non, marquise, vous viendrez a Le retour d'un mari n'est qu'une froide excuse; Le peuple la reçoit, le monde la refuse. Moi, chez d'honnêtes gens, j'oserois en parler! Fi! c'est une harangue à me faire siffler; Je ne m'en charge point.

FLORISE.

Considérez, Valère,

VALERE.

Je considère tout, & plus je considère...

Vous vous donnez, marquise, un ridicule affreux. Monsseur n'arrivera que dans une heure ou deux, Et ce temps nous suffit... Rien, rien ne vous dispense De venir.

FLORISE.

Le devoir.

VALERE.

Oui, mais la bienséance

Le monde !

FLORISE, déterminée.

Votre main.

VALERE.

Je l'ai donc emporté!

NERINE, à Florise.

Madame....

V A L E R E, gaiement à Nérine. On reviendra, pour être au débotté,

Fin du premier Ade.

# ACTE II.

## SCENE PREMIERE.

NERINE, feule.

Non, madame, affez tôt ne fera pas rentrée. Elle! une femme honnête, une époufe adorée, Préparer au marquis cet affligeant retour !... C'est lui-même! J'entends sa chaise dans la cour. Comment lui déguiser, après six mois d'absence, Cet cubli de Florise & son indifférence ? On reviendra, dit-elle, & Valere en répond : Beau répondant!... Pour moi, tout cela me confond ?

## SCENEIL

## FLORAMON, NÉRINE.

Elorimon en habit de campagne entre avec l'air de la réverie la plus profonde. Ses yeux sont fixés sur une lectre qu'il replie. )

## NÉRINE.

A ! monfieur, se peut-il qu'enfin l'on vous revoie? FLORIMON, triftement. Bon jour, ma chère enfant.

NÉRINE.

#### NÉRINE.

Monsieur, qu'elle est ma joie!

#### FLORIMON.

Je vous en sais gré, mais une autre, en ce moment, Auroit du parrager ce juste empressement.

NÉRINE, embarraffée.

Une affaire .... Un devoir ....

#### FLORIMON.

Dites une folie; Je fais tout... Éloignez un moment Émilie; J'ai befoin d'être feul... Ne lui confiez rien De l'état où je fuis; je fouffre!

NÉRINE.

On le voit bien ;

Et quelques plears ...

#### FLORIMON.

Mes pleurs ne coulent point encore; Une femme en répand, un homme les dévore.

( A lui-même. )

C'est un supplice affreux... Imprudent! qu'ai-je dit?

Quoi, devant cette fille... Écoutez... On m'écrit Que mon fils au berceau ( sa tête m'est bien chère! C'est le premier enfant que m'ait donné sa mère.)

On m'écrit... Je vous trompe, & ne puis me tromper; Vous savez mon secret; il vient de m'échapper,

Tome II. D

NÉRINE.

Ah! Monsieur le Marquis, n'ayez aucune crainte L'attachement, l'estime....

FLORIMON.

Eh bien ? Parlez fans feinte:

Est-il vrai qu'un éclat, dont on est ébloui, Aux prestiges du monde ait livré Florise?

NÉRINE.

Oui.

FLORIMON.

C'est ce dont me prévient une lettre anonime.

J'ai pu croire une erreur, j'ai poine à croire un crime;

Florise ( j'aime encore à prononcer son nom!)

Florise, répondez, m'a-t-elle trahi?

NERINE, avec fermeté.

Non.

La haine, l'imposture, auroient pu vous écrire?... Monsieur, c'est une horreur!

FLORIMON.

Il sussit; je respire.

De quelques vérités le faux enveloppé M'a furpris un moment; mon doute est dissipé. L'anonyme est un monstre !... Allez, voyez ma nièce; Allez & revenez.

## SCENE III.

FLORIMON. feul.

Quelle étoit ma foiblesse ! Eh! quoi? Sur un rapport douteux, mal éclairci. J'ai pu craindre ... L'envie avoit donc réusi? Moi qui, goûtant toujours une paix si profonde, Ai ri, dans mon repos, des passions du monde, J'allois en éprouver le trouble humiliant! Échappé des dangers d'un âge trop bouillant, Quand j'ai pour moi l'appui d'une raison plus ferme, Je perdois l'équilibre à quelques pas du terme! Quelle en étoit la cause ? Un écrit clandestin. Oue traca fourdement quelque jalouse main. Qu'importe à mon bonheur que, pendant mon absence, Florise, jeune encore & sans expérience. Ait, de quelques plaifirs, amufé son ennui? ( En regardant la toilette, ) Au goût qui la domine, & l'égare aujourd'hui. A ce vain attirail de modes, de parure, Je vois qu'elle a rougi des mœurs de la nature : Mais le monde aura fait des efforts superflus : Et j'obtiendrai fur lui ce triomphe de plus. Chère épouse, aux plaisirs dont tu goûtes l'ivresse Au charme qui t'abuse, à ta propre soiblesse,

Tu verras mon amour opposer, par dégrés, Une autorité douce & des titres facrés! Tu m'aimeras encore!

## SCENEIV.

## FLORIMON, NÉRINE.

N É R I N E, examinant Florimon du fond du théâtre.

 $I_{\rm L}$  paroît plus tranquille:

Il fourit.

FLORIMON.

Ah! c'est vous?

NÉRINE.

Votre aimable pupille Attendra; mais, fon cœur m'a paru devancer Le moment de yous voir & de yous embrasser.

#### FLORIMON.

Mon enfant, vous favez combien elle m'est chère; Vous savez mes projets sur elle & sur Valère. Ce jour doit rassermir, doit former bien des nœuds ? C'est mon but; j'ai l'orgueil de faire des heureux. Valère a pu manquer à la reconnoissance; Je pardonne à son âge, à son inconséquence. En proie au tourbillon de la frivolité. Mes mœurs ont eu pour lui trop de simplicité; Il conseille Florise; & Florise, à son âge, Du luxe de nos jours recherche l'étalage. C'est un premier abus que je veux réprimer; Mais, sans aigreur... Tout l'art est de me faire aimer.

#### NÉRINE.

Monsieur, cette réforme affligera madame; Elle est jeune, jolie, & de plus elle est femme. Elle a pris, pour le monde, un goût qu'il entretient... Vous partites (on fut fort trisse, il m'en souvient) Valère vint d'abord avec exactitude, Pour adoucir l'ennui de notre solitude. Il proposa de voir des semmes; on en vit: On vit une Cloé, qu'une Orphise suivit, D'autres encore... Enfin, madame sut pressée De sortir du désert, où vous l'aviez laissée: Le monde l'appelloit.

## FLORIMON.

L'imprudente y courut ?

#### NÉRINE.

Dans les fociétés à peine elle parut, Que sa beauté causa la plus grande surprise; On ne la nommoit plus que la belle marquise. Sur l'éloge ou le blame on est extrême ici. Les semmes, quelque temps, l'applaudirent aussi; Mais, jalouses bientôt du succès de ses charmes...

FLORIMON.

Toutes, pour l'attaquer, se mirent sous les armes?

NÉRINE.

Ce fet un certain jour de gala, dans un bal, Bal paré.... L'une dit qu'elle se mettoit mal: Une autre ( & ce fut-là le trait le plus perside, ) Trouva gauche un maintien, qui n'étoit que timide ; On prit le naturel, le ton de vérité, Pour un manque d'usage, une imbécillité.

FLORIMON.

Et Florise rougit ?

NÉRINE.

Interdite, piquée,
Elle revint en pleurs & presque suffoquée.
Je voulus adoucir son dépit; mais en vain:
On passa mal la nuit,

FLORIMON.

Et dès le lendemain, On tint, n'est-il pas vrai, conseil avec Valère?

NÉRINE.

D'après les beaux avis de sa tête légère, Son élève devint un prodige nouveau. On reparut; jamais succès ne sut plus beau. Elle sut recherchée & par-tout applaudie? Puis courut les concerts, joua la comédie. Elle devint, enfin, l'héroine du jour. L'amour-propre, monsieur, est plus fort que l'amour? Je doute qu'aujourd'hui madame se conforme, Et veuille se prêter au projet de résorme. S'il faut se limiter, rester au même ton, On y consentira, mais dégénérer, non.

## FLORIMON.

Je fais à quel dehors ma naissance m'oblige;
Ma femme aura toujours ce que le monde exige;
Mais, je ne prétends pas follement me charger
D'un faste ridicule & qui m'est étranger;
Ni que chez moi, Nérine, on trouve dès l'entrée,
Vingt esclaves oisses, couverts de ma livrée.

#### NÉBINE.

On s'est fait une suite, un état de maison; Valère l'a voulu: la fureur du bon ton A troublé de ces lieux l'ordre & l'économie, On vous a délogé: vous rirez, je parie, Du bel appartement qu'on vous a dessiné.

## FLORIMON.

Tout au bout de l'hôtel ?

#### NÉRINE.

Vous avez deviné, Le vôtre est là, monsieur, & c'est ici le nôtre, Madame aura le sien & vous aurez le vôtre.

## FLORIMON.

Oh! moi, je n'ai qu'un mot à répondre à sela a

Je ne connus jamais tous ces usages-là, Ni la diffinction de monfieur . de madame : Je fuis tout simplement le mari de ma femme; L'appartement de l'un convient à l'autre aussi : Et l'on trouvera bon que je demeure ici. J'admire le bel ordre établi par Valère. Et Florise s'v prête, elle qui m'est si chère? Oue ces époux du fiècle, affociés sans choix. Qui, contens de pouvoir se donner à la fois. Et des biens & des rangs l'avantage frivole, L'un à l'autre inconnus, s'épousent sur parole; Oue des cœurs enchaînés par avis de parens, Dans leur froide union vivent indifférens. C'est d'un semblable nœud la suite naturelle. Mais que Florise & moi, moi, qui fis tout pour elle! Oui craignant cependant que le poids des bienfaits Ne gênat de fon cœur les fentimens fecrets. Ai voulu, pour tout prix, pour toute récompense : Ne la point voir céder à la reconnoissance : Ou'elle, enfin, que j'ai vue, aux jours de mon bonheur. M'aimer plus comme époux, que comme bienfaiteur; Ou'elle-même, Nérine, au bout de deux années, Relâche le lien qui joint nos destinées; Ou'un joug, par mes bontés, pour elle si léger. Lui pèse, & que chez moi je devienne étranger; Qu'elle rompe, entre nous, cette correspondance, Cette union de l'ame & de la confiance : Ce commerce enchanteur & d'égards & de foins, Ou'un même amour fondoit fur les mêmes besoins ! Je l'avoue (& l'aveu m'est bien pénible à faire, )

Ce divorce, réel puisqu'il est volontaire, Réveilleroit en moi des soupçons dangereux, Si je ne craignois pas de m'avilir par eux.

NÉRINE.

N'accusez que Valère; il a tout fait, vous dis-je!

FLORIMON, avec vivacité.

Il est donc bien ingrat! je ne sais quel presige, Quel charme, malgré moi, m'intéresse pour lui.... Je me souviens qu'il faut que j'écrive aujourd'hui, Et c'est pour le servir. Dans peu de jours, j'espère Finir, en sa faveur, une importante affaire. Ecrivons... On me laisse & libre & désœuvré.

(Il se met à une table & écrit.)

NÉRINE.

J'entends une voiture, & quelqu'un est entre : C'est peut-être madame!

## SCENE V.

Les Acleurs précédens, L A BRANCHE.

NÉRINE, à La Branche.

EH bien!

LA BRANCHE.

Un petit homme,

Mais fort replet & rond dans fa taille ...

NÉRINE.

Il se nomme ?

LA BRANCHE.

Il ne s'est point nommé.

NÉRINE.

Que veut-il donc ?

LA BRANCHE.

D'abord.

Il a fait demander madame; & pestant fort
De ne la point trouver, il veut, dit-il, l'attendre.
D'une désobligeante on vient de le descendre;
Deux grands laquais à peine ont pu l'en retirer.
Il demande à te voir; peut-on le faire entrer?

NÉRINE.

Je ne le connois point; d'ailleurs il peut distraire Monsieur... Monsieur écrit.

FLORIMON.

A-t-on eu soin de taire Mon retour? vous pouvez l'entretenir ici; Moi, je continuerai ma lettre.

> LA BRANCHE. Le voici.

FLORIMON, à Nérine.

Ne me découvrez point.

(Il remes un houseoir à La Pranche, oui fart, fe

( Il remet un bougeoir à La Branche, qui fort, & rentre dans la seène suivante. )

## SCENEVI

Les Acleurs précédens . V A L M O N.

VALMON, effouffié.

I maudite voiture!

Ont-ils donc prétendu me mettre à la torture! J'ai cru qu'on ne pourroit jamais m'en arracher, C'est ce sou de Valère & mon sot de cocher, Qui m'ont persuadé de quitter la berline. Ai-je d'un freluguet & la taille & la mine? N'ai-je que l'embonpoint d'un jeune financier ? Suis-je à mon premier bail? l'impertinent sellier ! Avoir emprisonné mon grave personnage Dans les étroits panneaux du plus leste équipage... ( à Nérine )

Eh! que ne prenoit-il ma mesure !... Un fautouil,

NÉRINE.

Monsieur me connoît-il?

VALMON.

A ce piquant coup-d'æil. A ce malin sourire, aisement je devine Que ce doi: être toi, qu'on appelle Nérine.

NÉRINE.

( A part. )

Le thyle est familier... Quoi! yous favez mon nom?

VALMON.

Oui, ton nom est Nérine, & le mien est Valmon.

NÉRINE.

Ah! monsieur, j'aurois dû plutôt vous reconnoître; On m'a parlé de vous.

VALMON.

Ta maîtresse, peut-être, T'a conté ? Conte-moi tout ce qu'elle t'a dit.

Valère, elle, tous deux t'ont-ils fait le récit

(Remarquant Florimon.)
Du souper d'hier?... Quel est ce sat qui nous écoute!

N É R I N E, embarrassée.

Monfieur ... c'eft ... l'intendant d'ici.

V A L M O N.

Fripon, fans doute? Les gens de qualité font dupes en tout point. De ces animaux-là: pour moi, je n'en ai point. Mes revenus font clairs & viennent à leurs termes: Je n'ai pour intendans que les commis des fermes. ( A Florimon.)

Que fais-tu là?

FLORIMON, froidement.

J'écris.

VALMON.

Parbleu, je le vois bien, Et c'est répondre mal; mais n'écris plus, & vien, Je veux que nous causions ensemble.

FLORIMON.

Une lettre

M'occupe, elle presse, & i'ai l'adresse à mertre,

V A L M O N.

Achève donc... Nérine auroit dû deviner

A mon empressement, ce qui peut m'amener.

La Marquise est charmante & tout Paris l'admire.

(Ici La Branche rentre avec une bougie allumée.)

NÉRINE.

J'entrevois maintenant ce que vous voulez dire, Vous l'aimez? Votre but, si je raisonne bien, Est de ljer ici votre intérêt au mien; Mais j'ai peu de crédit sur l'esprit de Madame. L'intendant, auprès d'elle, appusroit votre slamme Bien mieux que moi.

VALMON.

Tu ris? .

NÉRINE. Je dis vral.

VALMON.

Cependant

Je le trouve un peu fier, ce Monsieur l'Intendant.

LABRANCHE, à Florimon qui lui remet la lettre qu'il écrivoit.

La lettre est, dites-vous, pressée?

FLORIMON.

Oui , très-preffée,

LA BRANCHE.

Monsieur, ma lassitude, en ce cas, est passée: Me voilà tout botté, tout prêt pour le départ, Et vous aurez, ce soir, la réponse au plus tard.

FLORIMON. à Valmon.

Je suis libre; puis-je être utile en quelque chose A Monsieur?

VALMON, à Nérine.

Son air fec, fon flegme m'en impofe.

NÉRINE.

C'est un bon homme au fond.

VALMON.

Ecoure, mon ami!

Dans un état borné, tu languis endormi. Il est plus d'une route ouverte à la fortune : Je puis, si tu le veux, t'en faciliter une. Je puis te procurer, te donner un emploi, Un posse lucratif.

FLORIMON.

A moi, Monfieur, à moi?

VALMON.

A toi,

FLORIMON.

Mais quel motif vous porte...

VALMON.

La Marquise...

Madame?

FLORIMON.

VALMON.

La Marquise, ou Madame, ou Florise, Peu m'importe le nom; je l'aime.

FLORIMON.

Vous Paimer?

VALMON.

Oui, je l'aime, & tu peux ...

FLORIMON.

Comment? vous présumez.

VALMON.

Te piques-tu d'honneur & de délicatesse ? ( A Nérine. )

Ce Caton me paroît plaisant dans son espèce.

FLORIMON.

J'imagine aisément ce que vous souhaitez; Mais je vois à vos seux quelques difficultés.

VALMON.

Parbleu, tu vois très-mal; tu peux, dans cett e affaire Parler, agir pour moi, d'accord avec Valère.

FLORIMON.

Quoi! Valère est pour vous?

VALMON.

Je suis de ses amis

Le plus essentiel : hier il m'a promis De faire mes aveux; moi, le début me coûte.

FLORIMON.

Valère est dérangé; vous lui prêtez, sans doute ?

VALMON.

Vingt mille écus, par lui, me font dûs, à-peu-près.

NÉRINE.

Ne lui ferez-vous pas grace des intérêts En faveur de l'amour?

FLORIMON.

Pour moi, ce qui m'arrête, C'est que, jusqu'à ce jour, Florise, fage, honnête, Doit immanquablement déconcerter vos soins. Elle aime son époux, ou l'estime, du moins.

#### VALMON.

On le dit; mais enfin, de tous les ridicules, Ceux qu'on perd le plutôt, ce font les faux scrupules; Les préjugés. Tient-on long-temps à des erreurs? On entre dans le monde, & l'on en prend les mœurs. L'exacte honnêteté, dans le siècle où nous sommes, Dure au plus les vingt ans chez la plupart des hommes; Chez les semmes de même: il est un temps pour tout, D'ailleurs, le mariage use biensôt un goût. Le marquis n'eut-il pas un fils de la Marquise? Que peut-il désormais exiger de Florise? Leur successeur est né, tout est fini par-là. Un enfant... Mais peut-on s'aimer après cela?

FLORIMON.

Florimon est bien loin d'adopter ces maximes,

VALMON.

Oui, c'est un philosophe, un de ces soux sublimes, Esprits durs, singuliers & toujours mécontens, Critiques éternels des sottises du tems. Cependant, de sa semme il ne s'occupe guères: Amoureux, m'a-t-on dit, du château de ses pères, Il y vit comme un ours, dans son antre tapi, Et s'y plast, enchanté de l'avoir recrépi. Ma petite maison vaut mieux, je le parie, Que ses tours à créneaux, & que sa seigneurie. Veut-il que la Marquise, isolée avec lui, En dame suzeraine, aille périr d'ennui? Ma soi, ce philosophe, & ce prétendu sage, Doit être un triste époux, un fâcheux personnage, Valère en est, dit-il, excédé.

FLORIMON. Lui?

VALMON.

Comment?

Tu mets à tout du doute & de l'éronnement!

FLORIMON.

Lui! Valère! lui!

V A L M O N. Lui, lui, te dis-je... Quel homme!

Il ne veut croire à rien! tant répéter m'affomme. Je t'ai dit que Valère, avec moi de concert, A dû parler pour moi ; c'est un fait.

FLORIMON.

Il vous fert?

VALMON.

Il oft mon confident, mon intime.

FLORIMON.

J'avoue Que vous m'étonnez fort; mais Valère vous joue.

VALMON.

Me jouer! lui, morbleu! va, tu me fais pitié, Un homme à qui je prête! un ami!

FLORIMON.

L'amitié

N'est point un sentiment bien réel à son âge. L'amour n'est plus du vôtre.

VALMON.

Oh ! pour le coup, j'enrage !

Tu prétends...

FLORIMON.

Oui, Monsieur, je sais ce que je di.
Vous êtes le jouet de ce jeune étourdi.
J'honore les érats; celui même où vous êtes:
Mais enfin, convient-il que des fats, des caillettes,
Sojent la société d'un homme tel que vous?

Votre âge, vos emplois, vont-ils avec leurs goûts? Tout cet enchaînement d'intrigues, de mifères, Monfieur, on le pardonne à des femmes légères, A des jeunes gens vains, fous, fuperficiels; Mais des hommes placés pour être effentiels, Quand on les voit courir dans les cercles du monde, Ridicules alors, méritent qu'on les fronde. Vos confrères, dir-on, de leurs prédéceffeurs, Ont quitré les travers, ont épuré leurs mœurs: Civiliés, foumis aux lois de la décence, Ils ont de leur fortune adouci l'infolence. Imitez-les, Monfieur: faites taire ces bruits, Sur vous, fur vos pareils, fi fouvent reproduits. Le préjugé public vous est peu favorable; Domptez le préjugé, rendez-vous estimable.

#### VALMON.

Un gredin d'Intendant me parler fur ce ton!

FLORIMON.

Le titre n'y fait rien, j'ai tort, ou j'ai raifon; (A Nérine.)

Voilà le point... je vais passer chez Emilie. (A Valmon,)

Vous attendez Madame, & c'est une solie: Croyez-en les conseils que je vous ai donnés, Lis sont d'un galant homme.

VALMON.

Et d'un sot.

# S C E N E VII. VALMON, NÉRINE.

VALMON.

A Mon nez;

Me dire effrontément de ces impertinences!

Il n'entrera, morbleu, jamais dans les finances.

Je l'aurois avancé... Je fuis d'une fureur!

Mais où diable as-tu pris que ce beau raifonneur

Pourroit fervir mes feux? Un grave formaliste,

Du Marquis, à coup sûr, l'impertinent copiste.

Eh! quoi? Tu ris?... fort bien. Valère vient à point

Avec Florise; il faut...

## SCENE VIII.

VALÈRE, FLORISE, VALMON; NÉRINE.

FLORISE, au fond du Théâtre avec Valère.

JE ne le voulois point !
Valère, oui, c'est un tort, & ma faute est réelle.
(A Nérine)
Est-on sorti?

NÉRINE.

Monfieur eft chez Mademoifelle.

FLORISE

Je suis au désespoir.

VALERE.

Et déjà vous courez...

FLORISE.

Préjendez-vous encor ?...

VALERE.

Moi !... Comme vous voudrez.

# S C E N E IX. VALÈRE, VALMON.

VALERE.

EH! mais, mon cher Valmon quel excès d'imprudence ?
Que faites-vous ici ? Par quelle impatience...

VALMON.

Tu veux gronder? Parbleu, ton moment est bien pris. Sais-tu bien que j'enrage, & que tous mes esprits...

VALERE.

Que s'est-il donc passé?

VALMON.

La Marquise est absente ; Je veux l'attendre & voir Nérine...

VALERE.

Elle eft mechante.

VALMON.

Non, non; cen'est point elle.

VALERE.

Eh! qui donc?

VALERE

L'Intendant:

L'Intendant ?

VALMON.

L'Intendant du Marquis : un pédant, Tout semblable au portrait que tu fais de son maître.

VALERE, à part.

Comment? Se pourroit-il ...

VALMON.

Mais, tu dois le connoître à Il m'a parlé de toi : le fat m'a foutenu Que j'étois ta dupe.

VALERE.

Ah! mon ami l'a-t-il cru?

VALMON.

Non; tu m'en vois outré.

VALERE.

Voilà de vos bévues.

Vous méritez bien ...

VALMON.

Ouoi ?

VALERE.

Vous autres, à vos vues

Vous avez la fureur d'employer des valets;
Lorsque d'honnêtes gens prennent vos intérêts,
Pourquoi faire mouvoir un ressort subalterne?
Vous êtes étoudi, soussirez qu'on vous gouyerne.
Ne tiendrez-vous jamais une conduite?

VALMON.

Enfin,

Dis-moi si je verrai Florise... A quel dessein, Me rencontrant ici, s'en va-t-elle, suit-elle?

VALERE.

Une affaire imprévue, & l'occupe, & l'appelle; Vous-même, laissez-moi.

VALMON.

VALERE.

Vous, dis-je, fortez,

Ou j'interrompts pour vous le cours de mes bontés: Nous nous verrons tantôt.

## SCENEX.

VALERE, seul.

L'Intendant supposé, c'est le Marquis, je gage.
Oui, tout ceci devient délicieux, plaisant:
La nièce, nos époux, sont ensemble à présent!
Comment se verront-ils? Florise étoit émue;
Point de tête... fachons l'estet de l'entrevue,

Fin du second Affe.

# ACTE III.

# SCENE PREMIERE. VALERE, PASQUIN.

PASQUIN.

Vous laissera-t-on libre encore quelques instans?

Eh! oui, monsieur Pasquin; oui, nous avons du tems
PASOUIN.

L'affaire est grave.

VALERE,

Un fot, pour étaler fon zèle, Au moindre évènement, fur une bagatelle, Imagine qu'il doit se montrer effrayé: Je connois votre style.

PASQUIN.

De mes foins!

Et me voilà payé

V A L E R E, à lui-même, & cessant d'écouter Pasquin,

L'entrevue est plaisante, incroyable,

Tome II, F

Ah! ah!

PASQUIN, tirant des papiers.

Voici...

VALERE.

J'ai toujours cru le marquis très-fensé;
Mais qu'il soit sans humeur sur ce qui s'est passé,
Qu'un homme, de son âge & de son caractère,
Approuve une conduite à la sienne étrangère;
Et qu'aux yeux de sa femme il paroisse slatté,
Des hommages du monde, offerts à sa beauré,
C'est ce qui me consond, ce qui me pétrisie;
Et je commence à croire à la philosophie.

## PASQUIN.

Vos billets au porteur courent le genre humain,

#### VALERE.

Il fourit à fa nièce, il me forre la main; Et de l'air le plus libre, entretenant Florise, Il ne montre sur rien d'aigreur, ni de surprise. Ces maris ont, par sois, d'étranges procédés! On prépare une scène; & quand vous l'attendez, C'est une bonhomie entière, décidée, Une dociliré qui surprase l'idée! Tout ce que vous voulez leur plait, leur convient sort: Sans le rort d'être époux, ils n'auroient aucun tort.

PASQUIN.

Un mot!

#### VALERE.

Aussi bizarre en son inconséquence,
Des bontés du marquis la marquise s'ossense;
Et sous un air contraint, cachant son embarras,
Poude pour un mari, qui ne la boude pas!...
(A Pasquin qui le tiraille.)
Qu'est-ce donc?

# PASQUIN.

C'est, monsieur, un écrit consulaire, Qui de tous vos essets ordonne l'inventaire. D'huissers forts incivils votre hôtel est rempli; Et leur noir escadron chez vous s'est établi. Suivant vos volontés & l'usage ordinaire, J'ai vu le procureur, l'avocat, le notaire: Le notaire est sans sonds, l'avocat sans avis, Le procureur ne peut... rien; vous riez?

## VALERE.

Je ris.

### PASQUIN.

Vous vous tranquillisez sur la dot d'Émilie? C'est fort bien... la pupille est, à mon gré, jolie; Et le tuteur, de plus, est ici de retour. Vous pressez l'hymen?

#### VALERE.

Moi! j'attends encor l'amour, J'ai cru quelques momens, en fentir l'étincelle; Mais le poids & l'ennui d'une chaîne éternelle, Le monde, d'autres mœurs, une autre ambition, 64 LES PERFIDIES A LA MODE,
Ont de ce premier seu détruit l'illusion.

PASQUIN.

Eh! que prétendez-vous?

VALERE.

Je ne fais.

PASQUIN.

J'imagine Oue la Marquise nuit à la jeune orpheline.

VALERE.

Pasquin.

Vous en parlez affez publiquement.

Ne vous fouvient-il plus de ce fouper charmant,
Où vous & vos amis méditiez des conquêtes?

Les jeunes gens, ma foi, font d'excellentes têtes?
On propose une horreur, on vous fait un dési;
Il s'agit de tromper un honnête mari,
Plein d'amitié pour vous, & d'amour pour sa femme.

VALERE.

Eh! bien?

PASQUIN.

Eh! bien, monsieur, ce projet vous enslande.
On doute du succès; & ce doute assecté
Aiguillonne chez vous l'amour-propre irrité.

VALERE,

Eh! bien?

### PASQUIN.

Vous vous chargez de finir l'aventure 3. Et vous avez le front d'en faire une gageûre,

VALERE.

Eh! bien ?

PASOUIN.

Mauvais pari, vous le perdrez.

VALERE.

Comment?

PASQUIN.

Wous le perdrez, vous dis-je, indubitablement,

VALERE.

Voilà donc votre oracle ?

PASOUIN.

Et, ce qui m'intéreffe...

VALERE.

C'eft...

PASQUIN.

C'est que vous n'aurez la tante ni la niècs, L'oncle désabusé sur son surur neveu, Tout naturellement l'éconduira dans peu. Avec vos créanciers quels arrangemens prendre? Que leur dire, en un mot?

VALERE.

De m'imiter, d'attendre.

# 66 LES PERFIDIES A LA MODE,

Pasquin.

De l'air dont ces gens-là s'y prennent aujourd'hui....

VALEREO

Allez dire à Valmon qu'il foit ce foir chez lui.

## SCENE II.

(Nérine fait en entrant des signes d'intelligence à Pasquin qui sort.)

VALERE, NÉRINE.

NERINE, à Valère, d'un air inqui.e.

Monsieur

VALEBE.

Que veut Nérine, & quel trouble l'agite ? Son air est estrayant.

NÉRINE.

Je suis toute interdite.

Ici je vois des pleurs, là j'entends des soupirs;
On parle ici couvent, là dégoût des plaiss.

3sadame...

VALERE.

Expliquez-vous.

NÉRINE.

Tamôt chez la Ducheffe a

Avec le Chevalier, & vous & la Comtesse, On l'a mise, a-t-on dit, de loge à l'opéra; On doit ici la prendre, & bientôt l'on viendra; L'engagement la gêne.

VALERE.

Oui, tout la contrarie.

NÉRINE,

Rompez-le décemment, monsieur, on vous en prie.

VALERE.

J'appufrois ses raisons, ou ses prétextes, soit:
Mais, ne vient-elle pas? je pense qu'elle doit
S'excuser elle-même & recevoir ces dames.
Une rivalité, des intérêts de semmes,
L'avoient, je le fais bien, brouillée avec Cloé;
Mais, en les ramenant au ton de l'amitié,
La Duchesse, tantôt, les a conciliées,
Et leurs divisions doivent être oubliées.
Florise, après cela, veut-elle qu'un resus
Réveille un démêlé qui doit n'exister plus?
Pour moi, je ne sais point colorer un caprice:
Ou'elle vienne.

NÉRINE.

Il faut donc que je l'en avertisse;

J'y cours.

VALERE.

Quoi! toujours sombre, enveloppée!

NÉRINE.

Au point

## 68 LES PERFIDIES A LA MODE,

Qu'on avoit résolu de ne paroître point. D'abord, sur ce projet, ce qui m'a rassurée, C'est que, mieux que jamais, madame s'est parée.

VALERE.

Parée?

NÉRINE.

Oui; mals d'un air si triste! à tous momens C'étoit de longs sanglots & des étoussemens... Tout cela la rendoit plus touchante & plus belle. On met, en gémissant, cette robe nouvelle, (Dont vous avez choiss l'étosse & le dessein,) De soupirs en soupirs on épuise l'écrain: Mais, au rouge, j'ai cru madame sussoquée, Avec la vanité la douleur compliquée, Dans son ame sormoit un singulier combat. Son teint, sous le pinceau, reprenoit plus d'éclat, Quand, tout-à-coup des pleurs s'échappent... Leur mêtelange,

Sur le rouge effacé, cause un désordre étrange.
On le voit, on frémit, on suit dans son boudoir 5
Et l'on veut, solitaire, y rester tout le soir.
Je vole, cependant, porter votre réponses:
Peut-être on changera d'avis,

## SCENE III.

# FLORIMON, VALERE, NÉRINE

FLORIMON, ironiquement à Nérine.

Que l'on m'annonce.

VALERE, étonné.

Chez vous?

FLORIMON.

Non, chez madame.

VALERE.

Elle n'eft point ici.

N ERINE, bas à Florimon, & en fortant,

Soutenez vos froideurs, elles ont réuss; On soupire au boudoir.

# S C E N. E I V.

# FLORIMON, VALERE.

FLORIMON.

Tu fors? je t'importune?

Permettez ...

VALERE.

Non; je dois à ma bonne fortune L'avantage flatteur de t'avoir rencontré; Donne-moi ce moment.

VALERE, embarraffé.

Monsieur, je resteraj, Puisque vous l'exigez.

FLORIMON.

Tu me fais cette grace,
D'un ton fort touchant! quoi! ton ami t'embarrasse?
Je croyois, en presant le temps de mon retour,
Plaire à ton amitié, satisfaire l'amour:
Et, je te l'avouerai, je ne vois point sans peine
Que mon abord contraint Florise, & qu'il te gêne.
Suis-je un monstre, un jaloux prompt à s'essaroucher?
De vos amusemens bien loin de me facher,
Je les approuve fort; & je te sais gré même

D'avoir distrait l'ennui d'une épouse que j'aime. Tu ne me réponds rien.

### VALERE.

Qu'est-ce que vous voulez?

Je n'ai point remarqué le froid dont vous parlez.

Si Florise a montré du trouble à votre vue,

La surprise accompagne une joie imprévue;

Et je n'y vois, Marquis, rien que de naturel.

#### FLORIMON.

Son embarras, te dis-je, est fensible, réel.

## VALERE.

Faut-il naïvement dire ce que l'on pense?
Un mois devoit encor prolonger votre absence;
On y comprost: l'ennui suit le vuide du tems,
Et l'on a pris, monsieur, quelques engagemens.
Aujourd'hui moins obscure, & par moi répandue,
Dans nos cercles brillans la marquise est reçue.
On se lie aux projets de sa société;
La campagne embellit les plaisirs de l'Été;
Nous y devons, dans peu, jouer la comedie.
Les rôles sont donnés, déjà l'on étudie...
Votre retour, Marquis, rompt tout cela.

## FLORIMON.

J'entonds:

Madame est de la troupe.... A-t-elle des talens ?

## VALERE.

Des talens murels, dont vous-même, peut-être,

70 LES PERFIDIES A LA MODE,

Vous seriez enchanté.

FLORIMON.

Si tu n'étois fon maître,
J'à croirois peu. J'ai vu vos théâtres fameux:
Vous y traînez les gens, & même en dépit d'eux;
Vos acteurs, à mon gré, font des plaisans fort triftes;
Les bons originaux font de mauvais copistes.
J'ai vu des connoisseurs qui décident de tout,
Ces modèles du jour, ces oracles du goût,
De nos comédiens devenus les émules,
Jouer souvent fort mal leurs propres ridicules.
Ce que je te dis-là, je l'ai senti... D'ailleurs,
Chacun prend ses plaisses dans ses goûts, dans ses mœurs;
Et mon projet n'est point de m'opposer aux vôtrés.
Il est vrai que, pour vous, j'en imaginois d'autres.
J'avois un plan...

V A L E R E, en souriant.

Ah! ah! quels font donc cesplaisirs!

FLORIMON.

Je ne saus quel dégoût réfroidit mes désirs:
Je voudrois les borner à vivre dans ma rerre.
J'ai servi dès l'ensance & fair long-temps la guerre:
Inutile à mon roi dans le sein de la paix,
Je veux, par d'autres soins, répondre à ses biensaits.
Tiens, depuis que je vis où vécurent mes pères,
Que j'habite, ainst qu'eux, nos champs héréditaires,
Je me sens plus François & meilleur ciroyen.
Au milieu des cités, yous ne tenez à rien:

Point

Point de propriété, point de nœud qui vous lie; Mais ma terre est à moi; le fol fait la patrie. On se mête à la ville, avec tout l'univers; Citoyens, étrangers sont également chers: Ces goûts multipliés se détruisent eux-même. A la campagne, on a quelques voiêns qu'on aime; On se choist, les cœurs y sont vraiment unis; Et leur plus doux lien est l'amour du pays.

#### VALERE.

Epargnez-vous, Marquis, les frais d'une fatyre:
La ville ne vaut pas la peine d'en médire.
Comme vous en pensez, on en pense aujourd'hui;
Mais il est, cependant, un art d'y suir l'ennui.
L'homme sense qui craint, qui hait la multitude,
Au milieu de Paris, trouve la solitude;
Et les honnêtes gens, les gens d'un certain ton,
N'y vivent presque plus qu'en petite maison.

#### FLORIMON.

Dussai-je t'ennuyer (car je vois le contraste
De nos esprits; tu vas me croire enthousiaste:
Mais, il n'importe; apprend ce que j'ai fait ) peins-toi
Un homme de mon âge, un sage tel que moi;
(Titre peu disputé, qu'on nous cède sans peine)
Peins-toi donc ton ami, dans son petit domaine,
Entouré de vassaux & de cultivateurs,
Fassant le bien sans saste & s'atrachant les cœurs.
Vois-moi des malheureux consolant l'indigence,
Les secourant... Leur joic étoit ma récompense.
Tome II.

Peut-être ces objets te semblent affligeans ? Mais va. dans la cabane & chez les bonnes gens. On entend de plus près le cri de la nature; C'est une volupté douloureuse, mais pure, Enfin, depuis fix mois, j'ai fait quelques heureux; Ils m'aimoient; leur bonheur me lioit avec eux. M'écoutes-tu ?

VALERE.

Sans doute!

FLORT MON.

Aux affaires publiques J'ai mêlé chaque jour quelques foins domeftiques. Si tu vovois mon parc, mes jardins, mon château! Tout est simple . riant . commode . rien n'est beau. Il n'y manquoit au charme, au bonheur de ma vie. Que Florise, que toi, que ma chère Émilie. Vous deviez m'y rejoindre à la fin de l'Été: Pour vous y recevoir, j'ai tout précipité. Meubles, appartemens, tout fera prêt ... Valère, T'y verra-t-on? J'aurai Florise, je l'espère.

#### VALERE.

Le doute là-deffus, Marquis, est déplacé, On fera ce voyage, & rien n'est plus sensé, Je prévois que déjà l'artière-ban s'apprête : Ne prépare-t-on pas une entrée, une fête ? Aurons-nous les honneurs, le cérémonial, La harangue ou les vers du procureur fifcal? L'idile & les rubans des filles du village? Les garçons viendront-ils entourer l'équipage? Entendra-t-on des tours tirer le fauconneau, Et les coups de fusil des valets du château? A propos; la marquise a fait une recrue, Dont la file & le train rempliront l'avenue. Nous rendrons le voyage agréable, amusant.

#### FLORIMON.

Ton naturel s'échappe, & te voilà plaisant!
Abandonne, crois-moi, ce ton de l'ironie,
La ressource d'un fat sans ame & sans génie.
Vous autres, vous croyez, par des airs, par des mots,
Réduire un galant homme au filence des sots.
Sans doute, quelque éclat colore vos faillies;
Mais un soussel séger, sur ces superficies,
En fait voir tout le vuide & la futilité.
Quitte, avec ton ami, ce langage assecté,
Le jargon d'un cœur froid & d'un esprit stérile.

#### VALERE.

Vous vous fâchez, monsieur! mais chacun a son style,

#### FLORIMON.

Ne peux-tu me parler qu'amusemens, que jeux! N'as-tu point, avec moi, d'objets plus sérieux? Tu ne m'as jusqu'ici rien dit sur Émilie.

#### VALERE.

Ne l'avez-vous point vue ?

#### FLORIMON.

Oui ; triste, ensevelie, Et même, à parler vrai, mécontente de toi.

#### 76 LES PERFIDIES A LA MODE.

VALERE.

Elle boude en enfant... Est-ce ma faute, à moi?

FLORIMON.

La Marquise elle-même est fort mal avec elle : Leur humeur m'a déplu,

#### VALERE.

La vôtre est plus cruelle. Suis-je, en leurs démêlés, responsable de rien e Et puis-je garantir des caprices?

#### FLORIMON.

Fort bien.

Ecoute; sans entrer dans des détails frivoles,
Nous nous sommes tous deux liés par des paroles?
Je t'ai promis ma nièce Émilie, & tu dois
L'épouser: nous touchons au temps pris par ton choix.
Je ne veux point porter d'affaire à la campagne,
Et c'est comme neveu qu'il faut qu'on m'accompagne;
Comme neveu. De plus ru trouveras très-bon
Que je n'y traîne point ni ton monsieur Valmon,
Ni d'un tas d'étourdis le cortège incommode.
Quant aux semmes, saut-il, esclave de la mode,
Transporter dans ma terre, au milleu de mes bois,
La ville & les fauxbourgs, tout Paris à la fois?
Eh! qu'y ferois-je, moi, d'un effaim de caillettes?
Je n'ei point de théâtre... Ensin, tes nôces saites,
Nous partirons sans suites & sans retard.

VALERE.

Marquis,

Emilie est si jeune, & moi-même je suis ...

FLORIMON.

Non, non, point de prétexte; elle vient, je vous laisse. L'exemple t'est donné, dégage ta promesse, Et détermine toi.

# SCENE V.

VALERE, FLORIMON, EMILIE.

E MILIE, à Florimon.

Quoi! Monsieur, vous sortez?

FLORIMON.

Valère est mon ami, voilà ses droits; restez.

## SCENE VI.

EMILIE, VALERE.

EMILIE.

Mon oncle est fingulier.

VALERE.

Très-fingulier.

EMILIE.

Valère,

## 78 LES PERFIDIES A LA MODE;

De ce procédé-ci quel est donc le mysière? Pourquoi nous laisser seuls?

V A L E R E, embarraffé.

Eh! mais, en vérité...

Je l'ignore... c'est moi qui suis déconcerté.

EMILIE.

Monsseur a des bontés dont l'excès contrarie; Son zèle est quelquesois gênant.

VALERE.

Il nous marie.

( A lui-même )

(A themome)

Je ne puis démêler le trouble que je sens.

Ces minois ingénus ont l'art d'être imposans;

Et leur coquetterie est d'afficher une ame.

(A Emilie.)

Vous me quittez?

EMILIE.

Peut-être on m'attend chez Madame.

VALERE.
(A lui-même.)
(A Emilie.)
Reprenons un maintien; que diroit-on?... demain

L'on exige pour moi le don de votre main. L'impétueux Marquis précipite la chose; Il lui faut un neveu, c'est sa sureur... je n'ose Demander ni prévoir ce que vous en pensez.

EMILIE.

Rien.

V A L E R E. Moi, j'y réfléchis.

EMILIE.

Vous y réfléchissez ?

VALERE.

Je vous aime, Emilie, & je puis vous le dire Sans fausseté; mais l'âge, où notre cœur desire, Est celui du prestige & des illusions:
On suit aveuglément d'aveugles passons.
Je veux votre bonheur; j'en ferai mon ouvrage
Dans un temps plus tranquille & plus libre: à mon âge
Des destins à fixer, un service, la Cour
Oteroient de l'hymen tous les soins de l'amour.
Il faudroit plus de calme.

EMILIE.

Ah! Valère!

VALERE.

Emilie !

EMILIE.

Ah! vous m'avez trompée, ingrat!

VALERE.

Quelle folie !

Est-ce que j'ai parlé de ne vous aimer plus?

EMILIE.

Un détour est souvent plus cruel qu'un refus.

VALERE.

Eh! bien , pour vous prouver que dans ces circonstance

## So LES PERFIDIES A LA MODE.

J'observe les égards & suis les convenances; Vous savez que Florise a de l'aigreur; je crains... É M. I. I. E.

Vous la craignez, monsieur; moi ...

C'est un art bien cruel !

VALERE. Vous?

ĖMILIE.

Moi, je la plain A diviser nos cœurs le votre s'étudie;

De vos soins affectés telle est la persidie.

## VALERE.

Voilà de vos foupçons! C'est au temps à donner du poids à mes raisons. Aujourd'hui, contre moi, vous êtes décidée, Vous me cherchez des torts; j'attendrai.

ÉMILIE.

Quelle idéa

Attacher à des vœux l'un à l'autre opposés!
C'est vous, vous-même, ingrat, qui me désabusez.
Sous les yeux d'un tuteur qui m'honore & que j'aime a
Dans l'attente d'un nœud préparé par vous-même,
Sous la foi de l'amour, sous celle des sermens,
Vous obtintes ici, mes premiers sentimens.
Hélas! vous rassuriez ma tendresse craintive!
Je vous crus: en trompant une ame trop naïve;
La foi, l'honneur, l'amour, vous avez tout trahî.

VALERES

Je fuis donc bien aimé ?

ÉMILIE.

Que n'êtes-vous hai!

VALERE.

Écoutez; le marquis exige une réponse; Vous-même donnez-là, que votre cœur prononce; J'en suivrai les décrets.

ÉMILIE, avec dépit.

Vous voulez ?... non.

## SCENE VII.

FLORISE, VALERE, ÉMILIE,

FLORISE, avec humeur, à Émilie.

Rentrez:

Le Marquis vous attend, vous défire; courez. C'est vous seule qu'il aime & vous qu'il considère,

Madame...

EMILIE.

FLORISE.

Laissez-moi.

ÉMILIE, en fortant.

Vous entendez, Valère!

# S C E N E' VIII. FLORISE, VALERE.

VALERE. -

Comment? des duretés, des injures?

FLORISE.

Eh! quoi ?

Vous oseriez la plaindre ? ah! plutôt vengez-moi. Le marquis n'est rempli, n'est occupé que d'elle. Rien n'est sorci pour moi de sa bouche cruelle, Rien de tendre; oui, monsieur, ce qui s'appelle rien, A la stérilité de son sec entretien, Il mêloit, par mépris, une joie affectée, Et d'un ricannement l'insulte répétée. Émilie en est cause; elle m'en répondra.

VALERE.

Est-ce du férieux qu'il faut mettre à cela? On rit d'un époux froid, voilà tout,

FLORISE.

Rien de tendre!

Lui? Florimon!... fans doute, il a fallu vous rendre Sur l'hymen? c'est le but, l'objet de tous ses soins. L'affaire est-elle enfin conclue?

VALERE.

On ne peut moins.

Notre sage, ici même, a perdu son sublime; Sa pupile a gémi vainement... C'est un crime Qui pique un philosophe, outrage des attraits; Et pour vous...

FLORISE.

Vous rompez ?

VALERE.

Non, j'al pris des délais, il faut d'un cœur perdu, qu'un cœur nous dédommage; Et, quand vous le voudrez, j'oserai davantage.

Jusqu'ici je n'ai pu qu'éluder... entre nous, Ai-je tort? vous voulez adorer votre époux;

Pessulei ci l'éclat des plaintes conjugales:

Je suis bon, j'ai les mœurs liantes, sociales,

Mais c'est sans me piquer d'être cru propre à tout:

Honorez moins mon cœur & flattez plus mon goût.

FLORISE.

Quoi , Monfieur? mon estime ...

VALERE.

Il faut que j'y réponde, En vous fauvant encore un travers dans le monde. Marquife, vos chagrins ne font pas hien touchans: L'hymen est observé de près; si nos méchans Savent l'érernité du beau seu qui vous brûle, Vos dépits, vos sureurs... Craignez le ridicule. Par exemple, pourquoi resusez-vous ce soir De paroitre au spectacle ? il faut vous faire voir; Il convient quelquesois de se montrer.

## 84 LES PERFIDIES A LA MODE,

FLORISE.

Sans doute;
Mais c'eft ce monde aussi que ma sierté redoute.
Mon cœur, sensible & vrai, ne se déguise pas.
Irai-je dans la foule, avec l'air d'embarras,
Estuper des plaisans les froides épigrammes,
Et la fausse pitié qu'affecteront les semmes?
Le Marquis a trouvé le moyen le plus sûr
De me fixer ici: quel antre assez obscur
Cacheroit mon dépit? On m'excède, on m'accable t
Je serois aujourd'hui tout au plus présentable
Dans un cercle vulgaire, ou chez des prudes, soit,
Je suis humiliée & la honte se voit.

#### VALERE.

Vous ètes un enfant.

#### FLORISE.

L'humeur rend odieuse, Et j'ai beaucoup d'humeur... Ne suis-je spas affreuse?

#### VALERE.

Ah! je vous trouve, moi, plus belle que jamais. Je fais que l'art ne peut vous prêter des attraits : ( Il l'admire.)

Cependant on n'est point mieux mise que vous l'êtes.
Seral-je désormais chargé de vos emplettes?
L'étosse est de mon goût... Venez, déjà je vois
Le public en hanté justifier mon choix.
Paroissez; tous les yeux fixés sur votre loge,
En vous considérant, vont saire mon éloge.

Quel

Quel moment! quel triomphe ! Qui, vous me le devez.

FLORISE.

Valère...

VALERE.

Viendrez-vous? ah! de grace, achevez!

FLORISE.

Je crains que Florimon ...

VALERE.

Mais lui-même, Marquise,

Prétend-il vous gêner ?

FLORISE.

Le cruel me méprice.

Il le veut; je vaincrai mes sentimens jaloux:

Il m'apprit à goûter des sentimens plus doux.

Pai déjà trop sousser pour lui, pour Émille:
Ah! je le sens; ce cœur que l'ingrat humille,

Ce cœur, qui l'adoroit, est fait pour être heureux.

VALERE.

Vous voilà plus sensée, & comme je vous veux,

# SCENEIX.

FLORISE, CLOÉ, VALERE, LE CHEVALIER, NÉRINE.

(La Comtesse & le Chevalier entrent en faisant des éclats de rire qu'ils continuent.)

N É R I N E, annonçant.

Monsieur le Chevalier, Madame la Comtesse.

Ils auront commencé, Marquise; l'heure presse.

LE CHEVALIER, à Valère.

Est-il vrai ; vous reflez ?

VALERE.

Non; l'on vous suit. LE CHEVALIER.

Vreiment

( A Florise.)

Viens donc que je t'embraffe... Il est toujours charmant,

V A L E R E, au Chevalier qui rit toujours.

Peut-on savoir d'où naît ta gaîté ?

LE CHEVALIER.

Je te jure

Que je ne pourrois dire un mot de l'aventure, Sans étouffer.

VALERE.

Le trait est donc bien singulier?

FLORISE.

Comtesse, apprenez-nous...

CLOÉ.

Non, c'est au Chevalier...

V A L E R E, au Chevalier, dont les éclats redoublent. Ne finiras-ru point cette plaisanterie?

LE CHEVALIER.

Fâche-toi, boude-moi; mais il faut que je rie,
(A Florife.)
(A Valère.)

Marquife, votre main... Je te laisse Cloé.

VALERE.

Dis-moi...

LE CHEVALIER.

Quand l'opéra m'aura bien ennuyé, Quand l'affoupissement tempérera mon rire.... Dans un récitatif, je promets de tout dire.

VALERE, à Cloé.

Il se croit fort plaisant lorsqu'il a beaucoup ri?

LE CHEVALIER, à Cloé.

·Consolez-le, Comtesse; il va perdre un pari.

Fin du troisième Ade.

# ACTEIV.

# SCENE PREMIERE.

FLORIMON, NÉRINE, ÉMILIE.

FLORIMON, à Emilie.

Non, ma chère enfant, non.

ÉMILIE.

Votre refus m'afflige:

Vous m'aimez, & j'osois espérer...

FLORIMON.

Non, vous dis-je;

Ces vœux précipités ont un fâcheux retour, Et l'ennui du couvent confole peu l'amour.

#### NÉRINE.

Un couvent! c'est d'abord où leur cœur se retranche. Quitter Monsseur!... pour moi je prendrois ma revanche; Et, si votre tuteur n'étoit bon comme il l'est, Vous iriez au couvent, puisqu'un couvent vous plast,

#### FLORIMON.

Vouloir m'abandonner, vous, ma chère Émilie?

#### ÈMILIE.

Sais-je ce que je veux ? an ! croit-on que j'oublie Mes devoirs, ces devoirs tracés par vos bontés ? Non, Monsieur, non, jamais, Si Valère...

#### FLORIMON.

Ecoutez:

Je fuis, ainsi que vous, peu content de Valère; Mais de mon vieux ami la mémoire m'est chère, J'aime à me figurer qu'un jour, un jour son fils, Sera digne des nœuds dont nous sûmes unis. Dans l'école du monde & de l'expérience Le caractère, enfin, prend une consistance: J'ai vu nos vétérans, nos sages d'aujourd'hui, A l'age de Valère, être aussi fous que lui. Je sais ses torts... Peut-être ai-je part aux injures; Il n'importe: cessez de rompre mes mesures. Un cœur comme le miea triomphe des ingrats.

EMILIE. en fortant.

Ah! pout-être en est-il que l'on n'attendrit pas!

## SCENE II.

## FLORIMON, NÉRINE.

## FLORIMON.

Sous un calme affecté je déguise mon trouble; Nérine, il est trop vrai, chaque instant le redouble. A l'opéra!... ce soir!... je ne l'aurois pas cru-

#### NÉRINE.

Cela vous fâche; & moi, qui fais tout, ai rout vu, J'en augure très-bien. D'abord, on délibère, On doute & l'on refuse. Ensuite on considère Vos froideurs & l'on part!... Au fond c'est un dépit; Et, pour votre repos, ce motis-là sussit.

Ajoutez les conseils.

NÉRINE.

FLORIMON.
Quelle est cette Comtesse?

Pour la bien définir & peindre fon espèce,
C'est l'esprit à la fois le plus faux, le plus noir.
Selon ce qu'on en dit & ce que j'ai pu voir,
Cloé, que moins d'éclat rend moins intéressante,
Voudroit, comme à vingt ans, plaire encor à quarante;
Et, pour s'éterniser dans les sociétés,
S'affocie au début de nos jeunes beautés.
Sur leur char de triomphe on la voit, avec elles,
Partager leurs plaisirs, leurs conquêtes nouvelles:
De ses prétentions, d'ailleurs, ne cédant rien,
Se croyant des talens, se croyant toujours bien;
De plus, aigre, inégale; & Madame en essuie
Cent caprices... Hier (jugez de fa folie,)
Sur je ne fais quel rôle elle prit de l'humeur.

FLORIMON.

Et ce grand Chevalier ?

N É R I N E. C'est l'aumbie adorateur Des charmes de Cloé; suranné personnage, Un sat devenu sot au déclin de son âge. N'ayant qu'un vieux jargon, que cet esprit usé, Rebattu dans le monde, & par-tout épuisé; Le bousson des soupers, l'orateur des toilettes, Distertant sur les tons, les airs, les étiquettes, Distertant sur les tons, les airs, les étiquettes, Qu'un sond d'impertinence & de méchanceté: Plaisant qui rajeûnit d'antiques épigrammes, Qui vante ses chevaux & parle mal des semmes. Voilà quel est le couple, à peu de chose près.

#### FLORIMON.

Il me vient une idée; & d'après leurs portraits J'aurois quelque foupçon sur la lettre anonime.

#### NÉRINE.

Oui-dà ?... Puis-je favoir comment elle s'exprime?

## FLORIMON.

Le mal qu'on y veut dire est vague, enveloppé; Mais on voit la noirceur. Si je ne suis trompé, Je crois que l'un ou l'autre, ou tous les deux ensemble Ont pu l'écrire: enfin le style leur ressemble... C'est un trait de lumière, & je m'en servirai.

# SCENE III.

FLORIMON, VALMON, NÉRINE, UN LAOUAIS.

LE LAQUAIS, à Valmon.

On n'entre point, vous dis-je.

V A L M O N , furieux.

Oh ! parbleu, j'entrerai.

FLORIMON.

Encore monsieur Valmon !... Quelle humeur le domine ? Il paroît furieux.... Mais laissez-nous , Nérine ; Je veux approfondir cet homme.

# SCENE IV.

VALMON, FLORIMON.

VALMON, à part.

L'INTENDANT!
(A Florimon.)

J'en suis ravi, comblé de joie.... En attendant Que je lave la tête à ce petit Valère, Il saut que je te donne un conseil salutaire, Et que tu pourras rendre a ton cher process.

FLORIMON.

Quel nuage avez-vous fur votre ami?

VALMON.

ALMON. J'ai, j'ai

Qu'il peur choisir ailleurs des dupes... Qu'on l'attende Ma soi, j'en suis d'avis. Réponse à sa demande: Je garderai mes sonds & pour cause. Au surplus, Je vais intervenir pour mes vingt mille écus; Et de ses créanciers je grossirai la liste. Corbleu! si je me mers une sois à sa piste, Nous verrons.

FLORIMON.

Avez-vous quelqu'éclaircissement?
Vous ai-je dit le vrai?

VALMON.

Non pas exactement; Mais voici le récit de la friponnerie.

(Il montre une lettre.)

Ce que tu n'as point dit, & fur quoi l'on varie; C'est, qu'en m'éconduisant avec ton air discret, Tu réservois tes soins pour ce colifichet.

FLORIMON.
Expliquez-vous.

VALMON.

Valère, à ce qu'on me raconte, Auprès de la Marquise est pour son propre compte; Et je ne doute point de tes bontés pour lui, 94 LES PERFIDIES A LA MODE,

C'est ton héros.... Toujours l'air d'étonnement?

FLORIMON.

Qui:

Et vous me surprenez à l'excès, je vous jure.

VALMON.

Veux-tu nier un fait?

FLORIMON.

Je nie une imposture.

VALMON.

Cet homme est fait, je crois, pour me désespérer:
(Il lui donne la lettre.)

Tiens, lis.

FLORIMON, étonné en examinant la lettre.

Ah!

VALMON.

Qu'as-tu donc tant à confidérer?

FLORIMON.

Eh ! c'est ce que je considère.

VALMON.

Lis, lis.

FLORIMON, à part.

La même main, le même caractère !

VALMON, impatient.

Lis, te dis-je.

## FLORIMON, à part.

De plus, l'empreinte du cachet. V A L M O N, reprenant la lettre avec vivacité. Oh! je lirai moi-même & j'aurai plutôt fait! Ecoute.

## (Il lit.)

" Il est bien singulier, mon cher Veimon, qu'un esprit naussi pénétrant que le vôtre....

J'aime fort le début de la lettre; Je ne suis point un sot; tu le vois, je pénètre...

#### FLORIMON.

Ce que j'admire aussi le plus dans vos talens, C'est l'art que vous avez de deviner les gens. Voire coup-d'œil faisit jusqu'aux moindres nuances, Et, sur-tout, vous placez très-bien vos confidences. Mais, n'achevez-vous point?

## VALMON, lifant.

"Il est bien singulier, mon cher Valmon, qu'un espri e aussi pénétrant que le vôtre soit la dupe des faussetés du petit Valdre. Grace à son indiscrétion, vingt de ses amis peuvent vous assurer qu'il n'est point sans intérêt auprès de Florise. Vous devez sentir quel personnage il vous laisse jouer. Si l'on ne vous assure pas à quel degré d'intimité il en est avec la Marquise, du moins on vous prévient que l'équivoque ne peut durer encore sonz-temps, & que les vrissemblances sont sort avancées. Voyez quelle conduite vous avez à tenir, & sachez, sune sois, vous épargner un ridicule »,

Oh! j'ai pris mon parti,

## 96 LES PERFIDIES A LA MODE,

(Regardant Florimon.)
Je romprai.... Le voilà vraiment anéanti!
Eh! blen, qu'en penses-tu?

FLORIMON.

L'anonyme suppose ne vois point qu'il affirme la chose :

Les faits: je ne vois point qu'il affirme la chose; Et, d'un autre côté, quand Valère auroit eu Quelques prétentions, un espoir mal conçu, Les principes, les mœurs, la vertu de Florise...

VALMON.

Ah! voilà les grands mots! Mais je sens ma fottise. Tu veux garder ton masque, & je ne sais pourquoî J'ai l'imbécilité de lutter contre toi.

FLORIMON.

Croyez ...

VALMON.

Non, je m'en tiens à l'avis qu'on me donne,

FLORIMON.

On pourroit soupçonner ...

VALMON.

Que veux-tu qu'on foupçonne; l'arbleu, rien n'est plus clair: la lettre est d'un ami, Et je viens, sur ce point, d'être encore asserni Par Cloé.

FLORIMON.

Quoi! monsieur, la Comtesse?..!

VALMON:

VALMON.

Elle-même.

Je querellois mes gens, plein d'une rage extrême, Quand l'un d'eux me l'annonce avec le Chevalier. Aux détails de la lettre, au récit très-entier Que i'ai fait des faux airs & des impertinences Dont je t'ai vu, tantôt, répondre à mes avances, Ils ne m'ont reparti que par de grands éclats, Des propos décousus que je n'entendois pas : Puis ils m'ont planté-là. Sur quoi je conjecture Qu'ils étoient l'un & l'autre au fait de l'aventure. Mais je suis franc : je veux qu'un procédé soit net: Tu peux donc déclarer au petit freluguet. Oue je me vengerai. Le fat se persuade Que Pafquin m'a fléchi par son humble ambassade. C'est un diffipateur, un fou qui s'est noyé; Il compte encore sur moi ... Je ferai sans pitié ! Qu'il s'arrange. Au furplus, il faudra qu'il se presse, Et que mes fonds, dans peu, scient remis à ma caisse ; Ou je vais le mener de manière...

FLORIMON.

On pourroit

Vous donner des effets, que l'on garantiroit.

Comment donc?

VALMON.

FLORIMON.

Croyez-moi; je partage l'offense, Et j'ai contre l'ingrat des droits à la vengeance.

VALMON.

Je ne te comprends point.

Tome II.

I

## 98 LES PERFIDIES A LA MODE,

#### FLORIMON.

Je ne puis m'expliquer. Ce soir je pourrai dire & vous communiquer Mes projets. Voulez-vous vous prêter à mes lyues?

#### VALMON.

Ses fingularités me font tomber des nues!

Je m'y perds. Oh! parbleu, ne fut-ce que pour voir

La fin de tout ceci, j'y confens... A ce foir.

(Il fort.)

## SCENE V.

# FLORIMON, NÉRINE, UN LAQUAIS.

(Florimon va fejeter dans un fauteuil auprès d'une table fur l'aquelle il s'appuie, Il tombe dans une réverie profonde.)

LE LAQUAIS, à Nérine, avec l'air de l'empressement

Out, Madame revient.

## NÉRINE.

Eh! pourquoi revient-elle?
Est-ce quelques vapeurs, quelque scène nouvelle?

LELAQUAIS, en fortant.

Tu sauras tout; je rentre ici dans le moment.

#### NERINE, étonnée.

Où va-t-il?... Mais, monsieur rêve profondément: Je voudrois l'éloigner. Je craîns quelque surprise. (A Florimon.)

Que lui dire?... Monsseur, madame la Marquise...

Il n'entend point... Madame, à l'heure du soupé...

FLORIMON, se levant & fortant avec précipitation.

Elle, Valère & vous, vous m'avez tous trompé.

## SCENE VI.

NÉRINE, seule.

L'AIR est contagieux, je pense: quel vertige!
Quelle brusque sortie! oh! tout cela m'afflige.
Quoi! sérieusement craint-il monsseur Valmon?
Je l'ai vu cependant, avec plus de raison,
Rire du personnage & du soin qui l'amène.



#### SCENE VII.

FLORISE, CLOÉ, NÉRINE, LE LAQUAIS.

LE LAQUAIS, à Nérine.

On vient: vite, un fauteuil.

FLORISE, abattue & se jetant dans un fauteuil.

Ah! je respire à peine.

(Le Laquais, fort & Nérine sel donne des soins autour de la Marquise. Elle lui fait respirer l'odeur d'un flacon.)

CLOÉ.

Marquise, calmez-vous : je ne vous conçois point.

FLORISE.

Me voir humiliée, outragée à ce point !

CLOE.

L'humeur vous fait outrer les choses : qu'elle enfance! Jamais à des propos mit-on cette importance? Sortir, & du spectacle intercompre le cours...

FLORISE.

Voulez-vous toujours feindre & me tromper toujours? Comtesse, laissez-moi : pourquoi m'avoir suivie?

CLOÉ.

Vous refuser, Marquise, aux foins de votre amie?

#### FLORISE.

Mon amie ? ah! chez vous si ce titre est réel ,
Vous deviez m'épargner l'affrent le plus cruel.
Ne puis-je p'nétrer le fond de ce mystère ?
Quel goût, quel intérêt me croit-on pour Valère ?
Pourquoi le Chevalier m'en fait-il les honneurs ?
Je me croyois, Madame, au-dessus des noirceurs.
Sur un rôle obtenu, sur une présérence ,
J'ai su de vos discours l'aigreur & l'imprudence ;
J'ai pardonné ce tort au moment du dépit :
Le cœur peut, quelquesois, désavouer l'esprit.
Mais qu'au soin de vous plaire en public immolée,
Dans les propos d'un fat je sois encor mêlée,
Qu'aux yeux de la Duchesse, & fans la respecter ,
Il se soit sait un jeu de me déconcerter;
J'étois soin de m'attendre à cette perfidie,

CLOÉ.

Et vous me l'imputez ?

### FLORISE

Vous l'avez applaudie,
Valère nous suivoit avec le Chevalier;
Le Chevalier vient seul, son abord singulier
Me frappe, me sussit : lorsque je l'interroge,
D'un secret, qu'il annonce, il met toute la loge;
De suis seule exceptée : on murmure, je voi
Que-l'on, veut m'ineriquer, & je ne sais sur quoi,
On parle de malheur, je me trouble : on m'outrage;
It l'on met à cela le ton du persissage.

Je n'ai pu soutenir ma situation.

Je sors, vous me suivez: dans mon émotion,

Je voux savoir de vous ce qui retient Valère;

Et loin que là-dessus votre amitié m'éclaire,

Vous vous applaudissez d'un doute qui vous plaité

#### CLOÉ.

Valère vous dira la chose comme elle est. Au surplus, le malheur que l'on vous dissimule Peut-ètre est réparé : je le tais par scrupule. S'agit-il des propos? j'y vois peu de noirceur. Rien n'est grave aujourd'hui, tout est fable & rumeur; Sous le tirre amusant d'anecdore & d'histoire, Chacun dit ce qu'il croit, ou ce qu'il feint de croire.

### FLORISE.

Mais fur quelle apparence appuyer ...

#### CLOÉ.

Écoutez:

On ne peut, en entrant dans les fociétés,
Aimer tous les esprits & tous les caractères.
Un invincible attrait, des goûts involontaires
Nous sont distinguer ceux qui nous flattent le plus;
On fait un choix: le monde est cruel là-dessus.
Présérences, égards', bientôt tout s'interprête.
Mais, qu'importe, Marquise, un goût que l'on nous prête?
Voulez-vous sur des bruits, sur un léger soupçon,
Bouder tout l'univers, vivre sans liaison!
Vous mettez à des riens trop de désicatesse.

#### FLORISE.

Je brave un ridicule, un deshonneur me bleffe.

#### CLOÉ.

Mais c'est-là prodiguer sa sensibilité.

Par indiscrétion, ou par fatuité,

De nos adorateurs l'orgueil nous sacrisse:

On n'est point, dans ce siècle, impunément jolie.

Les hommes sont si vains, que tout l'art de leurs seux

Est de seindre d'aimer pour seindre d'être heureux.

#### FLORISE.

Vous m'étonnez : ... Valère oseroit-il ...

#### CLOÉ.

Valère

Est charmant: il a su plier son caractère Aux usages reçus, aux mœurs, au ton du jour. Je ne l'accuse point; mais...

### SCENE VIII.

FLORISE, CLOÉ, VALERE, NÉRINE.

V A L E R E, en défordre & l'air étonné.

Dija de retour?

Vous n'avez donc point vu ce ballet que l'on vante? Est-ce intérêt pour moi! le procédé m'enchante.

Le Chevalier a dû vous conter l'incident...

Ma foi, c'est un ami fort fage, fort prudent:

Vingt coquins, sous ses yeux, arrêtent ma voiture,

Il s'esquive; & resté seul dans cette aventure,

Si mon cocher n'eut pris un parti décisse,

Contre le droit des gens, on me livrolt tout vis.

Nous nous croyons des mœurs... Nous sommes des

barbares.

Nos heureux créanciers ont des droits si bizarres, Qu'on ne peut s'endetter sans être compromis. En un mot, je cédois à mes vils ennemis, Lorsque de mes coursiers la vigueur se déploie. L'escadron culbuté laisse échapper sa proie; Et, tandis qu'il demeure écrâsé, consondu, i Je sors vainqueur du piège où j'étois attendu. Mais, d'où vient ce silence? Est-ce ainsi qu'on partage Mon ivresse, ma joie au sortir du nausrage? Cloé, vous nous quittez!

CLOÉ.

On le veut... je déplais.

VALERE, à Florise.

Marquise, pourquoi donc?

C L o E, avec fierté.

Ne me voyez jamais.

VALERE.

(Voyant qu'elles veulent fortir.)
O ciel! est-il possible?... Ah! de grace, Mesdames,

Eclaircissez... Eh bien! concevez-vous les semmes?

## SCENEIX.

Les mêmes, FLORIMON.

(Florimon salue froidement Cloé & s'arrête à la Marquise.)

FLORIMON, à Florise & a'un ton ému.

FLORISE, demeurez.

FLORISE, en fortant.

Ah! Monsieur, laissez-moi: Vous me feriez rougir du trouble où je me voi.

## SCENE X.

FLORIMON, VALERE.

FLORIMON.

CE défordre inoui m'importune & me lasse. Ne me direz-vous point, Monssear, ce qui se passe, Et pourquoi l'on me suit?

V. A. L.E R E.

Je l'ignore... Au furplus

Reprenez votre segme, un sage est au-dessus De ces riens; il saudra que tout cesi siniste. Un caprice est détruit par un autre caprice: Le calme suit l'humeur & personne n'a tort. Mais, dans ce moment-ci, ce qui me surprend sort, C'est de voir qu'avec moi vous ayez cet air grave. Je le crois déplacé, mon cher oncle.

FLORIMON, à part.

Il me brave.

(A Valère, avec vivacité.) Tu penses m'échapper? je t'arrête au détour. Si tu l'ofes, ingrat, rappelle-toi le jour Où d'un père mourant la main foible & tremblante Remit, entre mes mains, ta jeunesse imprudente. Dans ces triftes momens, l'un & l'autre attendris Nous mélâmes nos pieurs, je t'adoptai pour fils, Mon malheureux ami, fensible à ma tendresse, Pour l'unir avec toi, me demanda ma nièce. Il voulut que ce nœud, nous liant de plus près. Joignit à l'amitié les plus chers intérêts: Je donnai ma parole & tu l'as acceptée. Je vis ton ame, alors satisfaite & flattée, Prévenir Émilie & répondre à mes vœux. Le monde a corrompu ton naturel heureux; Il t'a féduit, trompé.

VALERE.

D'après ce préambule, Je vois qu'on vous a fait un récit ridicule De la crife où je fuis; tout naturellement, Je vous fais donc l'aveu de mon dérangement. Est-ce-là le motif de l'humeur où vous êtes? Bouder un malheureux, parce qu'il a des dettes, Cela me semble, à moi d'une inhumanité...

## FLORIMON, avec chaleur.

Eh! que m'importeroit que ta frivolité,
Ton faste t'eût perdu? Si j'avois à te faire
Ce seul reproche; ému, touch! de ta mistère,
Tu m'entendrois te dire, en pleurant dans tes bras,
Tu n'es point ruiné, ton ami ne l'est pas:
Ingrat, je t'osfirirois ma fortune, ma vie.
Telle est mon amitié pour toi : tu l'as trahie,
Ton cœur a violé les droits les plus facrés,

## V A L E R E, étonné.

Quand vous voudrez, Monfierr, vous vous expliquerez?

Ou plutôt, trouvez bon que je forte fur l'heure;

Les éclaircissemens sont odieux.

#### FLORIMON.

#### Demeure:

Rends-moi, cruel, rends-moi le charme de mes jours. L'âge & de longs dégoûrs obscurcissoient leur cours: Une beauté touchante, une ame simple & pure, Un cœur, que j'ai reçu des maiss de la nature, Réveilla tout-à-coup ma sensibilité.

Pai joui d'autant mieux de ma félicité,
Qu'entre Florise & moi tout la rendoit commune;
Mon amour l'arrachoit du sein de l'insortune.

Ce sentiment si cher, par elle couronné, Ce bonheur d'un ami, tu l'as empoisonné.

## VALERE.

Les rapports d'un valet, les rêves de Nérine, (Pardonnez, c'est d'abord ce que l'on imagine.)
Ont-ils d'un philosophe altéré le repos!
Cette scine est, Monsieur, si loin de l'à-propos,
Que personne aujourd'hui ne peut mieux que moi-même
Attester votre gloire, & combien on vous aime.
Oui, de tous les maris (je n'en excepte point)
Aucun n'est plus heureux, & vous l'êtes au point
Que le vrai, sur cela, choque la vraisemblance.

#### FLORIMON.

Lâche, à la perfidie unir l'impertinence!

VALERE.

La Marquise est aimable... On a pu supposer ...

FLORIMON, vivement.

N'excuse point Florise & songe à t'excuser?

Si Florise eût perdu ses droits sur mon estime,
N'écoutant plus ici qu'un courroux légisime,
Ou tu m'arracherois ce cœur trop outragé,
Ou dans ton propre sang l'amour seroit vengé.
Sédusteur malheureux d'une épouse adorée!
Va, sa vertu-triomphe, elle n'est qu'égarée.
Je puis être indigné, je ne suis point jaloux.

#### VALERE.

Et, ce doute éclairei, que me reprochez-vous?

FLORIMON.

#### FLORIMON.

L'ebus de ma tendresse & de ma confiance. Ma honte méditée aux jours de mon absence, L'état de ma maison par toi si bien réglé, Tout ce luxe inutile, à mes yeax étalé, Ces dissipations (où peut-être on m'oublie) L'embaras de Florise & les pleurs d'Emilie, L'honneur, bleffe du moins, s'il n'eft facrifié, Et l'amour, en un mot, trahi par l'amitié.

#### VALERE.

Je vois qu'auprès de vous on m'impute des crimes ... Singuliers... Mais, Marquis, le monde à des maximes Qu'un sage, selon moi, doit sur-tout adopter. Sur ces torts prétendu, le mieux est d'éviter Toure explication, tout éclat ridicule, Er d'ailleurs, je vois peu quel est votre scrupule. Aimé, chéri ....

FLORIMON.

Tes foins, n'eustent-ils qu'un feul jour Balancé, chez Florise, ou l'estime ou l'amour, Crois-ru que lachement j'en dévore l'outrage ? La sensibilité fait la verru du sace : Il l'épure, il est vrai, mais ne la détruit pas, Les principes affreux sout faits pour les ingrats. M'ofes-tu proposer, me citer pour modeles Ces cœurs indifferens, ou ces ames cruelles. Qui, du plus doux lien méconnoissant l'attrait. En font un joug honteux, qu'ils portent à regret ? Méprisables époux, plus méprisés encore Tome II.

K

Que l'objet qui les trompe & qui les déshonore !

VALERE.

Unspectateur sensé riroit du sérieux
Où je vous vois.... Marquis, je serois surieux
Qu'un tiers pût survenir: s'il falloit en admettre
Avec d'honnêtes gens, loin de se compromettre,
Mon sentiment, à moi, seroit d'en choist un
Qui sût sans conséquence & d'un ordre commun.

FLORIMON.

Qui?

VALERE.

Mon accusateur, ou Pasquin, ou Nérine.

FLORIMON.

J'aime à voir les soupçons où ton esprit s'obsline. De rapports odieux tu charges les valets: Admire ta méprise & l'honneur que tu sais A tes dignes amis.

VALERE.

Mes amis?

FLORIMON.

Eux, te dis-je.

VALERE, fierement.

Nommez-les moi, Monfieur.

FLORIMON.

Tu prétends ...

VALERE.

Je l'exige,

#### FLORIMON.

Perfide! il te fied bien d'affecter ce courroux. De quel faux point d'honneur te montres-tu jaloux è Un fou . de ton espèce & de ton caractère . De tes lâches desseins a trahi le mystère. Et tu brûles d'aller punir avec éclat Les indiscrétions d'un étourdi . d'un fat ? Ta fublime fierté s'y croit intéreffée ? Et moi, quand je me plains de l'amitié bleffée, De mes bienfaits suivis & payés d'un affront, Mon dépit est injuste & mon courroux trop prompt? Vois ton inconféquence & rougis du contrafte. Toi, connoître l'honneur !... tu n'en as que le faste. Jeune insensé, va, cours dans tes coupables jeux. Livrer au ridicule un amour vertueux : Dans tes cercles brillans cours vanter tes parjures. De deux cœurs qui s'aimoient les cruelles bleffures, Ton ami, ton amante & deux époux trompés. Quel fonds d'amusemens pour vos divins soupés ! Va de l'épais Valmon carreffer l'automate ; Et chez ce for heureux, qu'on friponne & qu'on flatte, Dans le nouveau malheur, qui te presse aujourd'hui, Mandier de fon or l'humiliant appui.

### VALERE.

Valmon ?... Ce nom m'éclaire & je connois mon crime : Mon cher oncle, je crois, me rendra son estime, Quand il saura...

F L O R I M O N. Je sais que, du vernis des mœurs 2

Tu vondrois, à mes yeux, colorer tes noirceurs; Et, pour autorité, me prétextant l'usage, Couvrir un tort réel du nom de persissage.

#### VALERE.

Tranchez le mot; je suis un monstre, un homme affreux.
On cherche, je le vois, à perdre un malheureux:
Le prétexte est plausible & ma disgrace est sure.
Evitons cependant l'éclat d'une rupture;
Un seul mot doit sussire... Adieu, Marquis.

FLORIMON.

Fort bien: J'attendois cè parti d'un cœur tel que le tien. Me voilà donc guitté?... Mais, où vas-tu?

VALERE.

Oue fais-je ?

FLORIMON.

Ton hôtel est faisi, le créancier t'assiége.

VALERE.

Qu'importe; moi, je crois aux amis: ceux que j'ai...

FLORIMON, vivement.

Sont faux : un seul fut vrai ; mais tu l'as outragé,

VALERE, troublé.

En vérité, Marquis, ce démêlé m'afflige.

FLORIMO N.

Suis-moi done, ingrat; viens.

VALERE.

Voulez-vous...

FLORIMON, de l'air le plus ému. Viens, te dis-je.

Fin du quatrième Ade.

# ACTE V.

# SCENE PREMIERE. FLORISE, NÉRINE.

NÉRINE.

Monsieur sera piqué de ce nouveau refus.

FLORISE.

Lui? Se plaint-on des cœurs qui n'intéreffent plus?

NÉRINE.

Mais que répondre, enfin ?

FLORISE.

Mon excuse est aisée, Je ne souperai point : je suis indisposée. Valère est-il sorti!

NÉRINE.

Valère ?... Je l'ai vu
Rêveur dans le fallon, diffrair, irréfolu,
Errer, s'affeoir, se mettre au-devant d'une glace,
S'y sourire un moment, s'y faire une grimace,
Fixer sur le parquet des regards très-prosonds,
Que bientôt il élève & perd dans le plasonds.

Il me voit; & quittant sa douce rêverie, Il sort avec Pasquin... quelle bizarerie! Le Marquis vient ensuite; & d'un air occupé S'insorme si ce soir vous ave: un soupé. Il veut qu'auprès de vous dans l'instant je l'annonce. Ses ordres sont remplis.

FLORISE.

L'aiffez-moi.

Portez-lui ma réponse ;

## SCENE II.

(Elle fe jette dans un fauteuil & s'appuie fur une table.)

FLORISE, feule.

Mon état se peut-il concevoir?

Eh! pourquoi presse-t-on le moment de me voir?

Le Marquis a-t-il su les propos de Valère,

Ceux de Cloé?... Peut-être, un jour affreux l'éclaire;

Peut-être, dans son ame, a-t-on détruit mes droits.

Combien d'illusions je perds tout à la fois!

Qu'ai-je vu dans la foule où j'étois égarée?

Du nom de l'amitié la fausseté parée,

L'honneur, qu'on définit suivant ses intérêts,

Des égards apparens, des outrages secrets,

Des hommes tracassiers & des semmes rivales.

Quelques plaifirs, coupés par de froids intervales, L'amu'eme-t du jour, l'ennui du lendemain, Des furfaces, des airs... Voilà le monde, enfin l'Sans doute mon erreur est trop tard dissipée. Lorsque vers Florimon je reviens détrompée, Lui qui, sur des rapports, se figure oublié, Croira-t-il au retour d'un cœur humilié? Où suis-je, & dans quel piége un sat m'a-t-il conduite? Du moins, en m'égarant, il ne m'a point séduite. Oui, Marquis, oui, ce monde & sa frivolité, Le culte injurieux qu'il rend à la beauté, Tout m'a désabusée; & mon amour présere, Du cœur de mon époux l'hommage solitaire: Mais je crains le moment où tes plaintes... C'est lui.

## S C E N E III.

### FLORISE, FLORIMON.

#### FLORIMON.

L faur donc se jeter à travers votre ennui?
Vous me suyez, Florise, & je vous vois à peine.
Je crois faisir l'instant qu'il convient que je prenne;
Je sais la solitude où vous êtes ce soir;
Et l'on m'annonce encor que je ne puis vous voir?
L'indispossion, par Nérine objectée,
A parler vrat, me semble un peu précipitée.
Vouliez-yous m'épargaer un refus trop ouvert?

Je le crains.

FLORISE.

J'ai, Monsieur, cruellement souffert

FLORIMON.

Eh! c'est en ma saveur une raison nouvelle; J'en suis moins déplacé, D'ailleurs, tout me rappelle Dans mes bois; j'y revole.

FLORISE.

Eh, bien! Monsieur, eh bien, Je yous y suivrai.

FLORIMON.

Quoi! feriez-vous fans lien? D'un rôle, m'a-t-on dit, vous vous êtes chargée; Et, pour le mois entier, l'on vous croit engagée; Ce qu'on nomme devoir doit céder aux égards.

Vous partez ?

FLORISE.

FLORIMON.

Oui, demain.

FLORISE.

Marquis, demain je pars.

FLORIMON.

Formez-vous ce dessein sans terreur, sans scrupule!
Pourrez-vous soutenir le poids d'un ridicule?
Pour moi, qui suis mari, je le redoute fort:
Si vous m'accompagnez, j'aurai seul tout le tort.

On dira, qu'inquiet & jaloux de sa semme, Monsteur vient en tyran s'emparer de Madame. A ce brusque départ j'aurai contraint vos vœux; Et ce rapt inoui va faire un bruit affreux. Vous devez en sentir toute la conséquence. L'hymen exige aussi des mœurs, une décence: Mon retour, en un mot, n'a point eu cet objet.

FLORISE.

J'ai peine à deviner ...

FLORIMON.

Vous savez mon projet; Mais inutilement j'en ai pressé l'issue.

FLORISE.

Eft-ce cette alliance?

FLORIMON.

Oui, l'affaire est rompue.

Dans l'esprit de ma nièce absolument perdu,

Valère est resusé... Si j'ai bien entendu,

On vous mêle, à peu près, dans cette brouillerie.

FLORISE.

J'ai peut-être affligé l'amitié d'Emilie; C'est un regret, Monsieur, qui pèse sur mon eœur,

FLORIMON.

Vous me voyez aussi déconcerté, rêveur...
J'étois loin de prévoir cette rupture étrange.
Dans l'ordre de mes plans, lorsque l'on me dérange,
Je n'imagine rien pour sortir d'embarras;

Tout m'échappe à la fois. Mais ne pourricz-vous pas Ramener les esprits & renouer l'affaire? Ce seroit m'obliger.

FLORISE.

Connoissez-vous Valère?

FLORIMON.

Un peu fat; mais au fond, le meilleur naturel...

FLORISE.

Il vous a donc trompé?

FLORIMON.

Faut-il être cruel,

Et ne rien pardonner au feu de sa jeunesse?

On m'a sait des rapports, & même d'une espèce,

S'ils étoient mieux prouvés, à le bannir d'ici:

Je l'aime, vous estime; & tout est éclairci.

Enfin, je ne crois point aux crimes de son âge.

FLORISE.

Si vous saviez, Monsieur, à quel point il m'outrage, Combien il est coupable!

FLORIMON.

Oui, je fais les propos:
Tout cela doit tomber de soi-même... En deux mots,
Sur Valère, sur vous, on s'est fait des idées,
Et des préventions légérement sondées:
L'hymen de ma pupile en seroit voir l'erreur.
Mais, si décidément on rompt, j'ai quelque peur

Qu'on ne donne à ces bruits un air de vraisemblance; Et, cela supposé, je crois de la prudence, Que vous restiez ici; que Valère, sur-tout, Y vienne librement...L'humeur prouve le goût; Et c'est par le sang-froid que l'on se justisse. Il saudreit m'imiter.

## FLORISE, avec dépit.

Tant de philosophie, Ce slegme indissérent prouve ce que j'ai craint: Dans l'ennui du bonheur votre amour s'est éteint. Le monde, je l'avoue, a surpris ma soiblesse: J'ai cru, quelques momens, que par délicatesse, Vous veniez aujourd'hui me reprocher de: goûts, Des dissipations, qui m'éloignoient de vous: Je suis cruellement détrompée!

#### FLORIMON.

Au contraire,
Marquise en vous laissant libre, j'ai cru vous plaire.
Moi, géner vos desirs & vous tyranniser?
Non, non; je m'apprécie. Eh! que puis-je opposer
Au tourbillon charmant, où tout vous rend hommage?
Quoi! les soins d'un époux & l'amitié d'un sage?
Ma terre, où désormais je veux m'ensevelir,
Mon désert ne vaut pas qu'on daigne l'embellir:
Je suis loin d'exiger que Florise m'y suive.
Je sens de quei bonheur ma tendresse se prive;
Mais le vôtre m'est cher & plus cher que la mien.

FLORISE.

Vous m'aimez ?

FLORIMON .

FLORIMON, d'un ton ému.

Oui, beaucoup,

FLORISE.

Marquis?

FLORIMON.

Florise ?.. eh bien ?

## FLORISE.

Dans tous ses procédés vous excusez Valère, Vous partez: cependant je vous suis toujours chère? Non, non, & fans chercher d'autres traits de froideur, Un fils devroit, du moins, occuper votre cœur: Son nom même, son nom sort-il de votre bouche?

## FLORIMON, plus ému.

Il est vrai: cette plainte est juste, elle me touche. Vous n'imaginez pas combien vous m'affectez: Mais, Florife, l'oubli, qu'ici vous m'imputez, un silence égal, je l'ai craint chez vous-même. Ce monde trop aimé, qui sans doute vous aime, Vous laisse peu sensible à d'autres intérêts.

#### FLORISE.

Ah! ceffez de me voir fous ces horribles traits: Pai le cœur d'un épouse & l'ame d'une mère. Mon fils n'a point sucé le lait d'une étrangère: A peine fut-il né, que ma tremblante main, Sur mes foibles genoux l'éleva sur mon sein; Une seconde fois il y puis la vie.

Tome II.

J'attendois l'heureux jour où contente & ravie, Guidant ses premiers pas, au sortir du berceau, Je pourrois vous l'offrir comme un gage nouveau, Comme un garant secré de l'amour qui nous lie... Ah! cruel! à tes yeux on m'a donc avilie? Mère, épouse, ces noms & si chers & si doux, Je les ai donc perdus?

FLORIMON, se jetant dans les bras de Florise.

Non, je te les rends tous :

Viens ...

## SCENEIV.

FLORISE, FLORIMON, EMILIE, VALERE.

VALERE, à Emilie, qui semble lui résisser & dont il tient la main.

Entrez.

FLORIMON.

L'étourdi!

V A L E R E , voyant Florimon & Florife.

L'artitude est touchante!
(A Florise, d'un ton moitié ironique & moitié contraint.)
Madame, pardonnez ma démarche imprudente;
Mais accusé, noirci des torts les plus affreux
Du moins, dans mon malheur, je verrai des heureux.

Je ne viens point ici solliciter ma grace:
L'espoir, dans un coupable, est un reste d'audace;
L'amour & l'amitié ne m'en permettent plus.
De l'injuste Emilie appuyez les resus,
Dites un mot, Marquise, & je sors.

FLORISE.

Emilie?

## EMILIE.

Si vous cédez, Madame, on nous reconcilie.

Monsieur, que des dehors l'apparence séduit,
Favorise un hymen dont le charme est détruit.

Au nœud qu'il veut former opposons l'une & l'autre
Tous les torts d'un ingrat, mon dépit & le vôtre.

Son crime le plus grand n'est point envers l'amour :
Madame, le cruel, nous trompant tour-à-tour,
De vos bontés pour moi vouloit tarir la source;
La haine, entre nous deux étoit une ressource
Pour son lache projet; mais il faut l'en punir.

## FLORISE.

Oui, Marquis; contre lui, tout doit nous réunir. Si la foible Emilie oublioit ses parjures, Moins sensible peut-être à mes propres injures, Vous me verriez déjà du parti de ses vœux: Je céderois aux pleurs de l'amour malheureux. Mais un juste dépit la soutient & l'anime; Par intérêt pour elle, & pour moi par estime, Vengez-nous d'un perside indigne de vos soins.

FLORIMON, à Valère. N'as-tu rien à répondre; excuse-toi, du moins.

V A L E R E , d'un air fat & ironique.

Non, Marquis: fur la foi de vos fages lumières, Je viens de me prêter de toutes les manières; C'étoit m'exécuter affez complettement. Souffrir, après cela, des mépris? franchement Le rôle que je joue est par trop ridicule; J'ai de l'humenr aussi.

FLORIMON.

J'admire ton scrupule!

VALERE.

On arme contre moi tout l'orgueil des attraits...

FLORIMON.

An! perfide, voilà le dernier de tes traits! Peux-tu...

EMILIE.

L'ingrat!

VALERE, à Florimon.

On vient : ne donnons point de scène.

## SCENE V.

FLORISE, FLORIMON, VALERE; EMILIE, CLOÉ, LE CHEVALIER, NÉRINE.

(Emilie se retire au fond de la seene, avec Nérine.)

CLOÉ, à Florise.

JE brave votre humeur & le goût me ramène, Marquise: eh bien, les ners sont-ils un peu calmés s Comment vous trouvez-vous?

FLORISE, froidement.

Mieux.

CLOÉ.

Mieux? Vous me charmez.
(Cloé parle bas à Florise.)

LE CHEVALIER, courant embrasser Valère.
Pylade, est-il bien vrai, revoit son cher Oreste!

VALERE.

Ah! fuis un malheureux.

LE CHEVALIER.

Quel nuage funeste

Trouble encor tes esprits?

VALERE, avec le ton de l'humeur.

Laisse-moi, Chevalier.

LE CHEVALIER.

Daigne éclaircir, du moins, un doute singulier: (En montrant Florimon, & bas.) Est-ce-là le mari?

VALERE

Mais cela se devine :

S'y trompe-t-on?

LE CHEVALIER

(A Florimon.)

C'est lui ?... J'ai l'honneur, j'imagine, De rendre mes devoirs à Monsseur le Marquis ? Célimène, ce soir, donne un concert exquis : Voulez-vous nous céder madame la Marquise?

FLORIMON, froidement.

Moi , Monsieur ? je veux tout.

CLOÉ, à Florise.

La réponse est précise;

Il ne vous reste plus de prétexte : venez.

FLORISE.

Je ne le puis.

LE CHEVALIER, à Florise.

Oh! bon, est-ce que vous tenez A des ressouvenirs? Me boudez-vous encore! Je me justifierois, si Monsieur, que j'honcre, Ne me déconcertoit fur l'éclaircissement. (Bas à Valère.) L'époux restera-t-il impitoyablement! Dis-lui qu'il est de trop.

FLORIMON.

Ma présence est suspecte :

LE CHEVALIER.

Oui, c'est qu'on vous respecte.

C 1. 0 f.

Mais, Monsieur doit avoir de l'usage, des mœurs; Je présume qu'on peut lui parler vrai : d'ailleurs, Son air annonce un fond de bon sens; on se slatte (A Florimon.)

Qu'il fait penser... Florise un peu trop délicate Sur ses devoirs, s'en fait d'excessis: elle croit Qu'il est essentiel, que même elle se doit De ne vous point quitter. Combattez ce scrupule, Il la perdroit; je crains pour elle un ridicule, Que le monde, à coup sûr, va rejeter sur vous. 5'il la croit subjuguée, il vous croita jaloux,

FLORIMON, ironiquement.

C'est ce que j'ai pensé.

Je gêne, je le vois.

F L O R I S E, à Florimon.
Souffrez que je réponde.

( A Clot. )
Oui, Madame, j'ai craint l'opinion du monde,
%orsqu'il intéressoit ma gloire; des propos,

Des bruits injurieux ont troublé mon repos;
Mais ces torts supposés, ces travers qu'on se prête,
Ces traits lancés sans choix, que le mépris rejette,
Je les brave, Madame, à l'abri de l'honneur.
Souvent un ridicule est l'éloge du cœur.
J'ose vous dire plus; ces chaînes si légères,
Ces liaisons dujour, qui m'ont été si chères,
Les cercles, les plaisirs & les sociétés,
Tout s'est évanoui pour moi.

CLOÉ.

Et pourquoi ?

Vous les quittez?

F L O. R I S E , montrant Florimon.

CLOÉ.

Quoi! d'honneur?

FLORISE.

Pour lui-même.

CLOÉ.

Votre époux est le dieu du facrifice?

FLORISE.

Crof.

Le monde vous adore.

FLORISE.

#### CLOÉ.

. Il est délicieux , charmant.

#### FLORISE.

Je l'ai cru tel;
Mais lui-même, Madame, a détruit ses prestiges.
Il m'est ensen connu.

### LE CHEVALIER, à Valère.

Sont-ce-là tes prodiges?
Tes élèves, mon cher, vont te mettre en crédit.

VALERE.

Oh! de grace, finis, Chevalier.

#### LE CHEVALIER.

Tout est dit:

Et ton éloge est fait par le fonds de l'histoire. Parbleu, je veux dresser un trophée à ta gloire; Je destine à cela la valeur du pari. Je le crois bien perdu.

#### VALERE

Très-perdu.

# LE CHEVALIER.

Le mari

Seroit-il de moitié dans les goûts de Madame?

FLORIMON.

J'ai l'imbécilité d'aimer aussi ma femme,

## SCENE'VI.

Les Acteurs précédens, PASQUIN.

Pasquin, à Valère.

FUYEZ, Monsseur, fuyez: il vient, il suit mes pas.

Eh ! qui donc ?

Pasquin.

Le voici.

### S C E N E. VII.

FLORISE, FLORIMON, CLOÉ, LE CHEVALIER, VALERE, ÉMILIE, NÉRINE, PASQUIN, LABRANCHE, VALMON.

VALMON, à Valère qui veut fortir.

Tu n'échapperas pas.

Monfieur ...

VALMON.

L'effort est vain : je respecte les semmes ;

Mais, malgré le respect que je dois à ces Dames, Je prends mes suretés pour mes vingt mille écus. ( A Florimon.)

Toi, le grave Intendant, honnête homme de plus, (A ce que tu m'as dir) dégage ta promesse.

C L o É, riant.

L'Intendant ?

LE CHEVALIER, riant auffi.

L'Intendant?

VALMON.

Eh ! oui , l'Intendant ... Qu'est-ce ? D'où viennent , s'il vous plaît , ces ris immodérés ?

LE CHEVALIER.

L'Intendant!

VALMON.

L'Intendant... Oh! tant que vous voudrez.
L'Intendant m'a donné fa foi, je la reclame.

V A L E R E, froidement.

Vous vous trompez : Monsieur est l'époux de Madame.

VALMON.

L'époux ?

FLORIMON.

L'époux... Voilà le mystère expliqué.

VALMON.

L'époux?... J'en suis ravi. Vous êtes compliqué Dans mes ressentimens, même affront vous anime.

Eh! pourquoi diable aussi gardez-vous l'anonyme? Je vous ai consié des faits...

FLORIM'ON.

Mal éclaircis.

V A L M O N, au Chevalier, dont les éclats redoublente

Fort indiscrétement vous prodiguez les ris.

La méprife est possible & ne m'étonne guères : Plus d'un époux, chez lui, n'est que l'homme d'assaires.

( A Florimon. )

Intendant, ou mari, fachons donc ...

(Ici La Branche entre & préfente du Marquis un paquet qu'il décachète & lit.)

FLORIMON.

Un moment.

(A Cloé.)
Madame permettra...

VALMON, à Valère.

Je suis fâché, vraiment, De te voir dans le piége & si mal à ton aise: Tu voudrois suir d'ici ? chez toi, ne t'en déplaise, Le péril est égal; & je crois ton hôtel

Un alyle peu für.
(Ici Valère doit se diconcerter & tomber dans une révérie prosonde.)

LE CHEVALIER.

Ton malbeur est cruel.

La fortune & l'amour font tous deux d'un caprice!..
Tu pourrois, cependant, me rendre un vrai fervice.
Messieurs tes créanciers, sans doute, auront pour toi
Quelque égard: auprès d'eux follicite pour moi
Ta nouvelle voiture, avec ton attelage.
Je prendrai ton cocher; je l'ai vu, dans l'orage,
Te tirer bravement des mains de l'ennemi.
Saist l'occasion d'obliser ton ami.

#### VALERE.

Chevalier?

#### LE CHEVALIER.

Ce sera l'acquit de la gageure.

FLORIMON, à Valmona

Je suis pressé, Monsieur, par une conjendure...
Ma parele d'honneur, sur ce qui vous est dû,
Vous sussira-t-elle?

VALMON.

Oui; mais je n'aurois pas cru,.

FLORIMON.

Sans doute; & je sens bien d'où naît votre suprise; Terminons, cependant.

CLOÉ, à Florise.

On vous perd donc, Marquife;
C'en est fait, vous tombez en puissance d'époux.

\*\*Tome II.\*\*

M

FLORISE.

Mon bonheur eft . Madame, un triomphe pour vous; Il m'en fera plus cher.

CLOÉ.

Comment? de l'ironie?

Ah! fuyons . Chevalier.

LE CHEVALIER, à Valère.

Je te crois du génie: Une dot, n'est-ce pas, t'arrangeroit au mieux? La nièce t'aime ? épouse; & reçois mes adieux,

VALMON.

Reçoit aussi les miens.

( VALMON, LE CHEVALIER, LA COMTESSE fortentes ricannant.)

# S C E N E VIII, & derniere.

FLORISE, FLORIMON, ÉMILIE VALERE, NÉRINE, PASQUIN.

FLORIMON, à Valère ironiquement.

E H! quoi? Monheur nous refte?

#### VALERE

Je les hais, me déteste...
L'indigne Chevalier!... lui !.. le perfide! ah ciel !

FLORIMON.

Non; c'eft un ami fur , un cœur effentiel.

VALERE.

Le lâche !.. ce fut lui.. ce fut Cloé.. lui-même..

FLORIMON.

Vous croyez?

VALERE.

J'en rougis; mon regret est extrême D'avoir pu me prêter.. Je fuis défabusé; Et dans mon cœur...

# 136 LES PERFIDIES A LA MODE,

FLORIMON.

Le mien devroit être épuisé;
Mais, lorsque j'éprouvois ta noire persidie.
Vois ce qu'a fait pour toi mon amitié trahie.
Je reçois ma retraite; & de mon régiment
La cour, en ma faveur, t'accorde l'agrément.
Tiens, voici le brévet... Lis; c'est-là ma vengeance.

#### VALERE

Je tombe à vos genoux.

### FLORIMON.

Ton aveugle imprudence Rend ce fruit de mes foins inutiles pour toi; Comment veux-tu fervir ta Patrie & ton Roi? Tes biens font dissipés.

#### VALERE.

Mon ame détrompée,
Est d'un autre regret plus vivement stappée.
On peut à l'infortune opposer la fierté;
Mais avoir à souffrir un malheur mérité;
Mais se faire sans cesse un reprochepénible,
Vivre dans les remords... C'est un supplice horrible!
De mon plus digne ami j'ai troublé le bonheur,
J'ai stérri sa tendresse: ah! c'ess-là ma douleur!

#### FLORIMON.

Ton repentir me plait, mais son motif m'outrage.

Sur un cœur vertueux mercrois-tu quelqu'ombrage ? Je n'en ai point... Florise, embrasse ton époux.

FLORISE, se jetant dans les bras de Florimon.

Ah! Marquis!

FLORIMON. à Valère.

Infenfé! dans des momens si doux, Pourquoi ton intérêt vient-il troubler ma joie ? Faut-il à res destins t'abandonner en proie? Ah! ton fort devoit être aussi beau que le mien ? Ma niècé...

VALERE.

Non, Monsieur; non, n'en exigez rien; L'amour est outragé.

ÉMILIE.

Que je le plains, Nérine!

FLORIM: ON.

Que ne puis-je, du moins, réparer ta ruine? Mais, au fond de mon ame ouverte à la pitié, La Nature s'oppose aux vœux de l'amitié. Mon fils a sur mes biens des droits héréditaires, Je les lui dois entiers: je les tiens des mes pères.

VALERE.

Me les offrir ?... Marquis, vous me mésestimez ?

ÉMILIE, bas à Nérine.

Il est bien malheureux!

#### 138 LES PERFIDIES A LA MODE.

#### NÉRINE.

Oui; mais si vous l'aimez ....

#### ÉMILIE.

Ah! Valère, ah! faut-il qu'une clarté trop fûre, Vous présente à mes yeux, sous les traits d'un parjure? Si quelque illusion trompoit encore mon cœur, Si j'avois même un doute, au désant d'une erreur, Si l'offre de ma main pouvoit flatter la vôtre, Valère, nous pourrions être unis l'un & l'autrer Le biensait de l'amour siniroit vos malheurs; Mais l'amour aux ingrats ne donne que des pleurs,

#### VALERE.

Emilie, est-ce vous ?... Ce dernier trait m'accable. Plus vous êtes sensible & plus je suis coupable. Moi! verser sur vos jours l'infortune des miens?

#### FLORIMON, avec vivacité.

C'est à moi, mes ensans, de serrer vos liens.
Valère, j'ai formé ton goût pour Emilie;
Lemonde, & sesconseils, ton âge & ta solie,
Ont égaré tes vœux: perdons le seuvenir
D'un crime pardonné: t'aimer, c'est te punir.
J'ai voulu d'Emilie éprouver la tendresse;
J'ai vu tout son amour & ta délicatesse:
Au plus doux sentiment ouvrez ensin vos cœurs,
Ton père, en expirant, a prévu tes erteurs;
Il savoit les dangers de l'inexpérience.
Vas, je t'ai conservé les stuits de saprudence:

Un riche porte-feuille, entre mes mains remis, Répare ta disgrace & te tient lieu d'amis. Achevons ton hymen, & ma joie est entière,

#### VALEREO

Emilie, est-il vrai?... voudrez-vous ...

ÉMILIE.

Oui, Valère,

VALERE, à Florise.

Madame, remplissez & comblez tous mes vœux: Que mes crimes, mes torts....

FLORISE.

Sans doute, ils sont affreux. L'honneur dut en gémir. La verte les oublie. Valère, votre cause est celle d'Emilie? Tout est pardonné.

FLORIMON.

Viens, mon jeune colonel,
Viens jouir, avec nous, d'an plaisir pur, réel.
Le monde t'a féduit, le monde t'abandonne;
Mais, l'amitié te reste & l'amour te couronne.
Ne prend plus pour modèle & le siècle & ses mœurs:
Des principes plus vrais sont gravés dans nos cœurs.
Mon ami (c'est ainsi que ma bonté te nomme)
La voix de la nature est l'oracle del'homme.
Présère-là toujours à la mode, aux bons airs:
Viens l'entendre & l'aimer au fond de mes deserts.
C'est-là que ton bonheur, que celui d'Emilie,

140 LES PERFIDIES A LA MODE.

Doit consacrer le jour qui nous réconcilie.

( A Florise. )

Toi, chère épouse, toi, redonne à ton époux. Tes premiers sentimens, qui lui furent si doux.

Nérine?

Pasquin.

Je t'entends; je vois qu'il faut se rendre. Ah! qu'auprès des heureux lecœur est foible & tendre!

Fin du einquième & dernier Ade.

# LETTRE D'HÉLOÏSE A ABAILARD.

Unum ad ultimum restat, ut in perditione duorum minor non succedat dolor, quàm præcessit amor. Ep. Abaelardi, Hist. Calamit. p. 17.



# AVERTISSEMENT.

Héloïse & Abailard vécurent au douzième siècle. Les charmes de leur esprit les rendirent célèbres. & leur passion malheureuse les rend encore intéressans. En Efant leur histoire, dans les lettres qu'ils se sont écrites, l'idée m'étoit venu de la mettre en vers : mais j'ai préféré le plan de M. Pope qui, dans une seule lettre, a rassemble les principaux événemens de la vie de ces deux infortunés; j'en ai fait une imitation plutôt qu'une traduction. Je n'ai pas cru devoir m'assujettir au sens littéral du Poëte Anglois. Toute traduction servile étant froide & languissant, c'est un défaut que j'ai taché d'éviter, en ne m'attachant qu'à rendre, autant que j'ai pu, les beautés de l'original. Au reste, quelque passionnées que paroissent les expressions que j'ai employées dans mon ouvrage.

# 144 AVERTISSEMENT.

elles sont beaucoup moins vives que celles des lettres originales.

Toutes ces lettres ont été rassemblées & publiées en latin par François d'Amboise, Conseiller d'état, l'un des plus savans Mogistrats qui aient illustré le siècle dernier. C'est un volume in-4°. imprimé à Paris en 1616. Comme ce livre n'est pas fort commun, j'ai cru devoir en citer quelques passages, qui serviront à faire connoître l'esprit & le style d'Abailatd & d'Héloise.

# HISTOIRE

## ABRÉGÉE

# D'ABAILARD ET D'HÉLOÏSE.

PIERRE ABAILARD naquit en 1079, au bourg de Palais en Bretagne, à quatre lieues de Nantes: son père s'appelloit Bérenger, & sa mère Luce; ils étoient de famille noble. Après avoir fait élever & instruire leur fils dans toutes les sciences qu'on connoissoit alors, ils se retirèrent chacun dans un couvent, où ils firent des vœux; c'étoit le goût de dévotion de ce temps-là.

Abailard abandonné à lui-même s'appliqua à l'étude des langues & de la philosophie, & vint étudier la théologie à Paris, sous le fameux Guillaume de Champeaux. La réputation du difciple éclipsa bientôt celle du maître, qui devint son ennemi. Obligé de s'éloigner, Abailard

Tome II.

# 146 HISTOIRE ABRÉGÉE

alla enfeigner à Melun, où la cour réfidoit alors: mais peu de temps après, il revint dans la capitale, obtint un canonicat & recommença fes leçons. Elles lui attirerent une foule d'écoliers & d'admirateurs, & lui firent une réputation des plus brillantes, qu'il relevoit encore par une belle figure & par les talens agréables de bien chanter & de faire des vers (1).

Il ne manquoit à fon bonheur que d'avoir une maîtresse. Il la trouva, telle qu'il la lui falloit, dans Héloïfe. C'étoit une jeune personne qui joignoit l'esprit à la beauté. Comme elle avoit été instruite de bonne heure dans la connois-

<sup>(1)</sup> Duo autem, fateor, tibi specialiter inerant, quibus saminarum quarum libet animos allicere poteras, disandi videlicet & cantandi... Amatorio metro vel rithmo composuisti carmina, qua pra nimiá suavitate tam dictaminis quam cantús sapius frequentata, tuum in ore omnium nomen incessanter tenebant.

Fp. 2. Heloiffa , p. 45 .

D'ABAILARD ET D'HÉLOYSE. 147 sance des langues hébraïques, grecque & latine, & dans les belles-lettres, on la citoit à 17 ans comme un prodige d'érudition (1). Nièce d'un chanoine nommé Fulbert, elle demeuroit avec lui près des écoles où Abailard professoit. Ce dernier chercha à lier connoissance avec le chanoine, qu'il savoit être fort avare : il lui demanda un appartement dans sa maison, offrant de lui payer une grosse pension & de perfectionner les connoissances de sa nièce. Fulbert reçut avidement la proposition, & lui permit d'entretenir Héloise le jour & la nuit, même

<sup>(1)</sup> Necdum in juveniles annos evaseram, cùm nomen honestorum & laudabilium stuiiorum tuorum mihi samā innotuit. Audiebam tunc temporis mulierem litteratoriæ scientiæ (quod perrarum est) summam operam dare; & tu, illo esferendo studio, & mulieres omnes evicisti, & pend viros universos superasti.

Ep. 23. Petri Venerab. ad Heloiff. p. 337.

de la châtier, si elle n'étoit pas docile à ses leçons (1). Il arriva ce qui devoit naturellement arriver : le maître & l'écolière se voyoient à toute heure, ils étoient tous deux jeunes, tous deux aimables; ils s'aimèrent, se le dirent & se le prouvèrent (2). Une liaison aussi intime de-

Ep. Abael. Histor. calamitatum, p. 11.

(2) Quid plura? Primum domo und conjungimur, mox animo. Sub occasionne disciplina amori penitùs vacabamus; & secretos recessus, quos amor optabat, studium lectionis offerebat. Apertis itaque libris, plura de amore quàm de lectione verba se ingerebant, plura erant oscula buàm sententia. Sapiùs ad sinus quàm ad libros reducebantur manus. Quòque minùs suspicionis haberemus, verbera quandoque dubat amor, non suror, gratia non ira; qua omnium unguentorum suavitatem transcenderent. Ibid.

<sup>(1)</sup> Suprà quam sperare prasumerem, votis meis accessit Fulbercus, & amori consuluit: Neptim videlicet suam totam nostro magisterio committens, ut tam in die quam in noste ci docenda operam darem; & cam, si ne-Sligentem sentirem, vehementer constringerem.

D'ABAILARD ET D'HÉLOYSE. 149 meura fecrète pendant quelque temps; mais infensiblement on se négligea sur les précautions; & le public sut instruit de ce que nos deux amans avoient tant d'intérêt de cacher. L'oncle Fulbert sut le dernier, comme c'est l'usage, à savoir ce qui se passoit chez lui : il devint surieux en l'apprenant, maltraita sa nièce & chassa Abailard de sa maison.

Il étoit déja trop tard; Héloïfe étoit grosse. Elle en avertit son amant, qui la sit enlever & l'envoya, déguisée en religieuse, chez une de ses sœurs en Bretagne, où elle accoucha d'un sils qu'on nomma Astrolabe. Ce dernier événement acheva d'irriter Fulbert contre Abailard qui, pour l'appaiser, offrit de réparer l'honneur de sa nièce, en l'épousant: l'oncle y consentit volontiers; mais Héloïse, par un rasinement assez singulier, aimoit mieux être la maîtresse d'Abailard que sa semme; trouvant, disoit-esse, les chaînes de l'amour plus douces & moins pesantes que celles

# 150 HISTOIRE ABRÉGÉE

du mariage (1) C'est dans ses lettres qu'il saut voir avec quel esprit & quel art elle employoit toutes sortes de raisons pour le détourner de cette alliance. Enfin après avoir résisté long-temps, elle consentit, à regret, à recevoir la main d'Abailard. Le mariage sut célébré la nuit, en présence de l'oncle & de quelques amis; mais sous la condition expresse qu'on le tiendroit secret.

Héloïfe revint chez fon oncle qui, contre la promesse solumelle qu'il avoit faite, divulgua l'union de sa nièce avec Abailard. Celui-ci pour éviter un eclat, qui lui auroit fait perdre son canonicat & ses écoliers, envoya Héloïse au couvent d'Argenteuil, à deux lieues de Paris.

<sup>(1)</sup> Addebat Heloissa quàm sibi carius existeret & mihi
honessius amicam dici quàm uxorem; ut me ei sola
gratia conservaret, non vis aliqua vinculi nuptialis conjungeret.

Ibid. p. 16,

D'ABAILARD ET D'HÉLOYSE. 15t Elle y prit l'habit de religieuse, au voile près; & comme ce monastère n'étoit pas fort régulier, Abailard alloit souvent y voir son épouse à la dérobée (1). Fulbert outré de ce qu'on le trompoit, parce que la retraite d'Héloise & son habit sembloient démentir son mariage, forma le barbare projet de se venger à la sois des deux amans: des scélérats, introduits la nuit chez Abailard, le mutilèrent de la manière la plus honteuse & la plus cruelle (2).

Ep. 5. Abael. ad Hel. p. 69.

<sup>(1)</sup> Nosti post nostri confidérationem conjugii, cùm Argenteoli cum sandimonialibus in claustro conversabaris, me, die quádam, privatim ad te vistandam venisse, & quid ibi tecum mea libidinis egerit intemperantia, in quádam parte ipstus resectorii; cùm, quò alios diverteremus, non haberemus.

<sup>(2)</sup> Nocte quadam dormientem me in feereta hospitii met camera, quodam mihi ferviente per pecuniam corrupto,

### 152 HISTOIRE ABREGÉE

On peut juger de l'éclat que fit, dans Paris, cet horrible attentat sur un homme aussi célèbre que l'étoit Abailard (1). L'officialité ins-

crudelissima & pudentissima ultione punierunt; eis videlicet partibus amputatis, quibus id quod plangebant commiseram. Ep. 1. ad Amic., p. 17.

(1) Mane autem facto, tota ad me civitas congregata quantá superet admiratione, quantá se affiigeret lamentatione, quanto me clamore vexarent, quanto planclu perturbarent; difficile, imò impossibile est exprimi. Ibid.

Plangit hoc tuum vulnus & damnum venerabilis Epifcopi benignitas. Plangit liberalium canonicorum & clericorum multitudo. Plangunt Cives civitatis, hoc dedecus
reputantes; & dolentes suam urbem tui sanguinis effusione
violari. Quid singularum faminarum referam plancium?
qua sic, hoc aud to, lacrymis, more samineo, ora rigarunt, propter te militem suum, quem amiserant, ac si
singula virum suum aut amicum sorte belli reperisent
extinctum.

Ep. Fulconis ad Abael, p. 221,

truisit le procès : deux des assassins furent condamnés à la peine du talion & à avoir les yeux crevés : ce qui fut exécuté. Fulbert, plus coupable qu'eux, en fut quitte pour la perte de ses bénéfices & la confiscation de ses biens.

Lorsqu'Abailard fut guéri de sa blessure, il alla cacher sa honte dans l'abbaye de Saint-Denis, gouvernée alors par l'abbé Suger. Il y prit l'habit religieux; mais auparavant il força Héleïse à prendre le voile dans le monastère d'Argenteuil. Elle lui obéit, en pleurant, & conserva dans son cloître le sentiment tendre & douloureux d'une passion que rien ne pouvoit éteindre.

Le reste de la vie d'Abailard ne sut plus qu'un tissu de malheurs & de persécutions. Has des moines (parce qu'il étoit plus savant & plus régulier qu'eux) il sut chassé de son monastère, slétri dans sa personne & dans ses ouvrages, enfermé dans un cachot, d'où il eut bien de la peine à se sauver. Errant & sugitif, manquant de tout, il alla se cacher près de Nogent-sur-

# 154 HISTOIRE ABRÉGÉE

Seine, dans un défert qu'il rendit célèbre depuis, fous le nom de Paraclet. Il y bâtit un petit oratoire & une cabane où il vivoit d'herbes & de racines; enseignant quelques écoliers, qui l'aidoient à subsister; plus contens et plus glorieux de partager, dans sa chaumière, une nourriture aussi frugale, que d'habiter des palais & de vivre dans l'opulence (1). Il commençoit à vivre tranquille dans son désert, lorsque les religieux de Saint-Gildas en Bretagne, vinrent l'y chercher, le suppliant d'agréer le

<sup>(1)</sup> In Trecense pago, ad solitudinem mihi anteà cognitam me contuli; ibique, à quibusdam terrà mihi donatà, oratorium quoddam ex calamis & culmo primum construxi & ipsum Paracletum nominavi... quod cum eognovissent Scolares, caperunt undique concurrere; & relidis civitatibus & cassellis solitudinem inhabitare, & pro amplis domibus parva tabernacula sibi construere; pro delicatis cibis, herbis agrestibus & pane cibario visitare; & pro mollibus stratis culmum sibi & stramen comparare & pro mensis glebas erigere. Ep. v. Ab. ad Amic. page 29.

choix qu'ils avoient fait de lui pour leur supérieur. La complaisance qu'il eut de se rendre à leurs instances lui coûta cher : ces religieux le traitèrent avec la dernière inhumanité; car après lui avoir fait souffrir tout ce que la haine & la sureur monacales peuvent inspirer de plus cruel, ils attentèrent plusieurs sois à sa vie par le poignard & le poison. Abailard s'échappa de leurs mains & alla chercher ailleurs une nouvelle retraite (1).

Pendant' ce temps là, Héloïse n'étoit pas plus heureuse que lui. Les moines de Saint-Denis s'étoient emparés du monassère d'Argenteuil,

<sup>(1)</sup> In claustro monacorum mihi commissorum tam violenta quam dolosa incessanter sustineo machinamenta: 6 quoties veneno me perdere tentaverunt! corruptos per pecuniam latrones in viis aut semitis, ut me intersecent, opponebant. Nuper autem cos non de veneno sed de gladio in jugulum meum trastantes, cujusdam Proceris conductu, vix evast.

# 156 HISTOIRE ABRÉGÉE

& en avoient chaffé les religieuses. Abailard offrit un asyle à sa chère Héloise, en lui cédant son oratoire du Paraclet, avec tout le terrein qui en dépendoit & qu'il devoit aux charités des habitans du lieu, qui lui en avoient fait don.

Héloïse s'y rendit avec plusieurs de ses compagnes; & l'on y fonda une abbaye dont elle fut la première abbesse. Abailard y passoit une partie de l'année, instruisant les religieuses par ses leçons & par ses exemples; mais cette consolation ( la seule qui lui restoit), sut empoisonnée par la calomnie: on lui sit un crime de ses liaisons avec Héloïse, comme si le trisse état où il étoit réduit, n'avoit pas dû le mettre à l'abri de tous les soupçons (1). Pour les faire cesser

<sup>(1)</sup> Cùm autem omnes vicini sororum me culparent, quòd earum inopiæ minus quâm possem consulerem, capt ad eas sapius reverti, ut eis quoquo modo subvenireme.

entièrement

# D'ABAILARD ET D'HÉLOYSE 157 entièrement, les deux époux se dirent un éternel adjeu.

Piufieurs années s'étoient écoulées, fans que ces deux infortunés euffent entendu parler l'un de l'autre, lorsqu'Abailard écrivit une longue lettre à son ami Philinte, dans laquelle il lui fai-soit le récit de tous ses malheurs. Cette lettre qui parvint à Héloïse, affligea son cœur, & y ranima toute l'ardeur des sentimens dont elle n'avoit cessé de brûler pour Abailard. Elle en prit occasion de lui écrire ces lettres si touchantes & si passionnées que tout le monde connoît Abailard y répondit par d'autres lettres, dans lesquelles on ne trouve pas autant de vivacité ni

1bid. p. 35.

In quo nec invidia mihi murmur defuit, dicens me adhue carnali quadam concupiscentia oblestatione teneri. Qua tam impudens hac criminatio novissima? quomodo, hujus perpetranda turpitudinis facultate ablată, remanet suspicio?

158 HISTOIRE ABRÉGÉE

d'amour; quoique d'ailleurs elles soient très - savantes & très-affectueuses.

Enfin, Abailard, affoibli par l'age & par les infirmités, trouva un dernier afyle à l'abbaye de Cluny. Il y mourut en 1142, entre les bras de Pierre le vénérable, qui en étoit abbé; & qui procura à Héloife la confolation de recevoir les cendres de fon époux, en les faisant transporter secrétement au Paraclet. Ce ne fut que 22 ans après, qu'Héloife sut enterrée à côté de lui, en 1164 (1).

<sup>(1)</sup> On lit dans un historien du douzième siècle, (Chron. Turon. ad Epis. Abail. pag. 1195.) que lossequ'on descendit Héloise dans la tombe, Abailard éterdit les bras, embrassa son amante & la tint serrée contre sa poitrine. L'auteur moderne de la vie d'Abailard rapporte aussi ce joii miracle, & il tâche de le rendre vraisemblable, en citant plusieurs exemples d'évènemens pareils. Assuréement nous ne prétendons pas gêner la croyance du lesteur, ni révoquer en doute

D'ABAILARD ET D'HÉLOYSE. 159
Abailard fut un grand philosophe, un théologien prosond, & le premier dialectitien de son fiècle. Quoique sa doctrine & ses é rits susfent très-orthodoxes, il su critiqué, attaqué & dénoncé comme hérétique dans deux conciles (1).

qu'un mari, mort depuis vingt-deux ans, ne puisse ressuscite pour embrasser sa femme; mais nous nous croyons obligés d'avertir que jamais Héloise n'a été mise dans le même tombeau que son mari; & qu'ainsi il n'a pas été dans le cas d'employer la politesse miraculeuse, dont on veut lui faire honneur. M. d'Amboise raconte qu'étant allé au Paraclet, on lui fit voir les deux tombes d'Abailard & d'Héloise, l'une à côté de l'autre, contigua fandatoris & fundatricis sepulera.

Pref. Apologet. p. 6.

(1) Rien n'est plus plaisant que la description que fait Bérenger, disciple d'Abailard, de la manière dont on se comporta dans la condamnation d'Abailard au

# 160 HISTOIRE ABRÉGÉE, &c.

On ne verroit qu'avec peine, dans l'histoire d'Abailard, que Saint-Bernard fût un de fes adversaires les plus zélés, fi on n'v lisoit en même temps que cet illustre infortuné eut pour protecteur & pour ami Pierre le vénérable, abbé de Cluny, qui prit hautement sa défense, confondit ses ennemis avec autant d'éloquence que de courage, justifia Abailard auprès du pape Innocent II, & parvint enfin à le reconcilier avec Saint Bernard, Il est vrai que l'abbé de Cluny. tout vénérable qu'il étoit, ne fut pas canonisé comme Saint Bernard: mais il fut doux, savant & modeste; il ne prêcha point de croisade, & ne persécuta jamais personne.

concile de Sens. On la trouve dans une lettre qu'il en écrivit à Saint Bernard.

Ep. Berengarii ad D. Bernardum. p. 304. & Meff. Reg.

# LETTRE

### AMOUREUSE

# D'HÉLOISE A A B A I L A R D.

Héloise est supposée dans sa cellule occupée à lire la lettre qu'Abailard avoit écrite à un de ses amis, qui l'avoit conside à Héloise.

DANS ces lieux habités par la simple innocence, Où regne, avec la paix, un éternel filence, Où les cœurs affervis à de féveres loix. Vertueux par devoir, le font aussi par choix; Quelle tempêre affreuse, à mon repos fatale, S'élève dans les fens d'une foible veftale? De mes feux mal éteints qui ranime l'ardeur ? Amour, cruel amour, renais-tu dans mon cœur? Hélas! je me trompois; j'aime, je brûle encore, O nom cher & fatal! Abailard !... je t'adore. Cette lettre, ces traits à mes yeux si connus, Je les baife cent fcis, cent fois je les ai lus ; De sa bouche amoureuse Hiloise les presse. Abailard! cher amant!.. mais quelle est ma foiblesse? Quel nom, dans ma retraite, ofe-je prononger? 0 3

#### 162 LETTRE D'HÉLOYSE

Ma maîn l'écrit... Eh bien! mes pleurs vont l'effacer. Dieu terrible, pardonne; Héloife foupire. Au plus cher des époux tu lui défends d'écrire; A tes ordres cruels Héloife fouscrit...

Que dis-je? mon cœur dice... & ma plume obéit.
Prifons, où la vertu, volontaire victime,
Gémit & se repent, quoiqu'exempte de crime;
Où l'homme, de son être imprudent destructeur,
Ne jette vers le ciel que des cris de douleur;
Marbres inanimés, & vous, froides reliques,
Que nous ornons desseurs, qu'honorent nos cantiques;
Quand j'adore Abailard, quand il est mon époux,
Que ne suis-je insensible & froide comme vous!
Mon dieu m'appelle en vain du trône de sa gloire:
Je cède à la nature une indigne victoire.
Les cilices, les sers, les prières, les vœux,
Tout est vain; & mes pleurs n'éteignent point mes seux.

Au moment où j'ai lu ces trisses caractères,
Des ennuis de ton cœur secrets dépositaires,
Abailard, j'ai senti renaître mes douleurs.
Cher époux, cher objet de tendresse & d'horreurs,
Que l'amour, clans tes bras, avoit pour moi de charmes!
Que l'amour, loin de toi, me fait verser de larmes!
Tantit je crois te voir de myrthe couronné,
Heareux & satissait, à mes pieds prosterné;
Tantôt dans les déserts, farouche & solitaire,
Le front couvert de cendre & le corps sous la haire,
Desséché dans ta fleur, pâle & désguré,
A l'ombre des autels, dans le clottre ignoré.
C'est donc-là qu'Abailard, que sa fidèle épouse,

Quand la religion, de leur bonheur jalouse. Brise les næuds chéris dont ils étojent liés. Vont vivre indifférens, l'un par l'autre oubliés? C'eft-là que déteftant & pleurant leur victoire . Ils fouleront aux pieds & l'amour & la gloire? Ah! plutôt écris-moi : formens d'autres liens ? Partage mes regrets. je gémirai des tiens : L'écho répétera nos plaintes mutuelles : L'écho suit les amans malheureux & fidèles. Le fort, nos ennemis ne peuvent nous ravir Le plaifir douloureux de pleurer . de gémir : Nos larmes font à nous nous pouvons les répandre. Mais Dieu feul, me dis-tu, Dieu feul v doit prétendre. Cruel, je t'ai perdu, je perds tout avec toi : Tout m'arrache des pleurs, tu ne vis plus pour moi; C'est pour toi, pour toi seul que couleront mes larmes. Aux pleurs des malheureux Dieu trouve-t-il des charme . ?

Ecris-moi, je le veux (1): ce commerce enchanteur, Aimable épanchement de l'esprit & du cœur, Cet art de converser sans se voir, sans s'entendre,

<sup>(1)</sup> De quibuscunque nobis scribas, non parvum nobis remedium conseres: hoc saltem uno quod te nostri memoreni esse monstrabis. Quam jucundae verò sint episso a amicorum, ipse nos exemplo proprio Seneca docet, sie scribens ad Licinium: nunquam epissolam tuam accipio, quin protinùs unà simus... Si imagines nobis absentium amicorum jucundae sint, quanto jucundiores sunt littera, qua absentis amici veras notas afferunt.

Epift, 2. Hiloiff, ad Ab. p, 42.

#### 164 LETTRE D'HELOYSE

Ce muet entretien , fi charmant & fi tendre , L'art d'écrire. Abailard, fut sans doute inventé Par l'amante captive & l'amant agité. Tout vit par la chaleur d'une lettre éloquente. Le sentiment s'y peint sous les doigts d'une amante Son cœur s'v développe : elle peut, fans rougir. Y mettre tout le feu d'un amoureux desir... Hélas! notre union fut légitime & pure : On nous en fit un crime, & le ciel en murmure. A ton cœur vertueus quand mon cœur fut lié. Quand tu m'offris l'amour sous le nom d'amitié. Tes yeux brilloient alors d'une douce lumière; Mon ame dans ton sein se perdit toute entière. Je te crovois un dieu, je te vis sans effroi : Je cherchois une erreur qui me trompât pour toi. Ah! qu'il t'en coûtoit peu pour charmer Héloife! Tu parlois... à ta voix tu me voyois soumise (1). Tu me peignois l'amour bienfaisant, enchanteur; La persuasion se glissoit dans mon cœur. Hélas! elle y couloit de ta bouche éloquente. Tes lèvres la portoient sur celles d'une amante.

<sup>(1)</sup> In omni autem, Deus scit, vita mea statu, te magis adhuc ossendere quam Deum verebar, tibi placere amplius quam insst appeto. Me quidem juvenculam ad monastica conversationis asperitatem non religionis devotio, sed tua tantum pertraxit jussio. Nulla mihi super hoc merese expectanda est à Deo, cujus adhuc amore nil me constat egisse. Non enim mecum animus, sed tecum est; esse verò sinc te nequaquam potest.

1 bid, p. 47, 60.

Je r'aimai; je connus, je f.ivis le plaifir; Je n'eus plus de mon dieu qu'un foible fouvenir. Je r'ai tout immolé, devoir, honneur, sigesse: J'adorois Abailard; & , dans ma douce ivresse, Le reste de la terre étoit perdu pour moi: Mon univers, mon dieu, je trouvois tour chez toi.

Tu le faise, quand ton ame, à la mienne enchaînée, Me pressoir de serrer les nœuds de l'hyménée, Je t'ai dit (1): « Cher amant, hélas! qu'exiges-tu?

- » L'amour n'est pas un crime ; il est une verru.
- " Pourquei donc l'affervir à des lois tyranniques?
- » Pourquoi le c.ptiver par des nœud; politiques?
- " L'Amour n'est point esclave; & ce pur sentiment
- » Dans le cœur des humains naît libre, indépendant.
- " Unissons nos plaisirs, sans unir nos fortunes :
- " Crois-moi, l'hymen est fait pour des ames communes,
- » Pour des amans livrés à l'infidélité :
- » Je trouve dans l'amour mes blens, ma volupté.
- » Le véritable amour ne craint point le parjure.
- " Aimons-nous, il suffit, & suivons la nature :
- " Apprenons l'art d'aimer , de plaire tour-à-tour ;

<sup>(1)</sup> Nihil unquam in te, nist te, requisivi: te purè, non tua concupiscens; non matrimonii sadera, non dotes aliquas expectavi, non denique meas voluptates aut voluntates, sed tuas (sicus ipse nossi) adimplere sudui; & si uxoris nomen sanctius de validius videtur, dulcius mihi semper extitit amica vocabulum; aut si non indigneris, concubina vel scorti; amorem conjugio, libertatem vinculo praserebam.

10 jul. p. 45.

- " Ne cherchons, en un mor, que l'amour dans l'amour.
- " Que le plus grand des rois (1), descendu de son trône,
- " Vienne mettre à mes pieds son sceptre & sa couronne;
- " Et que, m'offrant f. main, pour prix de mes attraits,
- " Son amour fastueux me place sous le dais ;
- " Alors on me verra préférer ce que j'aime
- » A l'éclat des grandeurs, au monarque, à moi-même.
- " Abailard . tu le fais . mon trone eft dans ten cœur :
- " Ton cœur fait tout mon bien, mes titres, ma grandeur.
- " Méprisant tous ces noms que la fortune invente,
- " Je porte, avec orgueil, le nom de ton amante :
- " S'il en est un plus readre & plus digne de moi,
- " S'il peint mieux mon amour, je le prendrai pour toi.
- " Abailard, qu'il est doux de s'aimer, de se plaire!
- " C'est la première loi; le reste est arbitraire.
- " Ouels morrels plus heureux que deux jeunes amans,
- " Réunis par leurs goûts & par leurs fentimens,
- " Que les ris & les jeux, que le penchant raffemble,
- " Qui pensent à la fois, qui s'expriment ensemble,
- " Oui confondent la joie au fein de leurs plaifirs,
- " Qui, jouistant toujours, ont toujours des defirs?
- " Leurs cours, toujours remplis n'éprouvent point " de vuide,
- La douce illusion à leur bonheur préside :

<sup>(1)</sup> Deum testem invoco; si me Augustus, universo praferens mundo, ma'rimonii honore dignaretur, totumque mihi orbem confirmaret in perpetuo prafidendum, carius mihi & dignius videretur tua dici meretrix, quem Ibid. illius Imperatrix.

- " Dans une coupe d'or ils boivent, à longs traits,
- » L'oubli de tous les maux & des biens imparfaits.
- » Si l'amour leur suffit, ils sont heureux sans doute.
- " Nous cherchons le bonheur, l'amour en est la route :
- " L'amour mène au plaifir, l'amour effle vrai bien. "
  Tel fur, cher Abailard, & ton fort & le mien.

Que les temps sont changés ! ô jour, jour exécrable ! Jour affreux, où l'acier, dans une main coupable, Cfa... Cuoi! je n'ai point repoussé ses efforts? Malheureuse Héloise! ah! que faisois-je alors? Mon bras, mon désespoir, les larmes d'une amante Auroient ... rien ne fléchit leur rage frémissante. Barbares, arrêtez, respectez mon époux : Seule j'ai mérité de périr fous vos coups. Vous punifiez! l'amour, & l'amour est mon crime: Qui, i'aime avec fureur, frappez votre victime. Vous ne m'écoutez pas! le fang coule... ah! cruels! Quoi! mes cris, quoi, mes pleurs paroîtront criminels ? Quoi! je ne puis me plaindre en mon malheur funefie ? Nos plaisirs sont détruits :... ma rougeur dit le reste, Mais quelle est la rigueur du destin qui nous perd! Nous trouvens dans l'abîme un autre abîme ouvert.

O mon cher Abailard! peins-toi ma destinée:
Rappelle-toi le jour, où de sleurs couronnée,
Où, prête à prononcer un ferment solemnel,
Ta main me condustir aux marches de l'autel;
Où, détestant tous deux le fort qui nous opprime,
On vit une vistime immoler la vistime;
Où, le cœur consumé du seu de mes desirs,
Je jurai de quitter le monde & ses plaisirs.

### 168 LETTRE D'HELOYSE

D'un voile obscur & faint, ta main soible & tremblante
A peine avoit couvert le front de ton amante;
A peine je baisois ces vêtemens sacrés,
Ces cilices, ces sers à mes mains préparés;
Du temple rout-Acoup les voûtes retentirent,
Le soleil s'obsurcit & les lampes pâlirent,
Tant le ciel entendit avec étonnement
Des vœux qui n'étoient plus pour mon sidèle amant!
Tant l'Eternel encor doutoit de sa victoire!
Je te quittois... Dieu même avoit peine à le croire.
Hélas! qu'à juste titre il soupconnoit ma soi!
Je me donnois à lui, quand j'étois toute à toi.

Viens donc, cher Abailard, seul flambeau de ma vie; Oue ta présence encor ne me soit point ravie : C'ast le dernier des biens dont je veuille jouir. Viens; nous pourrons encor connoître le plaisir, Le chercher dans nos veux, le trouver dans nos âmes, Je brûle : de l'amour je sens toutes les flames : Laiffe-moi m'appuyer fur ton fein amoureux, Me namer fur ta bouche, y respirer nos feux ... Quels momens , Abailard ! le sens-tu ? Quelle joie ! O douce volupré! plaifirs où je me noie! Serie-moi dans tes bras , presse-moi fur ton cœur ... Nous nous from nous fous deux: mais quelle douce erreur! Je ne me souviens plus de ton destin funeste : Couvre-moi de baif. 15 ... Je rêverai le reste. Que dis-je ? cher amant, non, non, ne m'en crois pas: Il est d'autres plaines, montre-m'en les appas. Viens, mais pour me traîner au pied du sanctuaire, Pour m'apprendre à gémir fous un joug salutaire,

A te préférer Dieu, son amour & sa loi, (Si je puis cependant les préférer à roi). Viens, & pense, du moins, que ce troupeau timide De vestales, d'enfans, a besoin qu'on le guide. Ces filles du feigneur, instruite par ta voix, Paissant un front docile & s'imposant tes loix , Marcheront fur tes pas dans ce climar fauvage. De ces remparts facrés l'enceinte est ton ouvrage; Et tu nous fis trouver, fur des rochers affreux, Des campagnes d'Eden l'arrrair délicieux. Retraite des vertus , féjour simple & champêtre , Sans fufte, fans éclat, tel enfin qu'il doit être; Les biens de l'orphelin ne l'ont point enrichi; De l'or du fanatique il n'est point embelli : La Piété l'habite, & voilà sa richesse. Dans l'enclos ténébreux de cette forteresse. Sous ces domes obscurs, à l'ombre de ces tours, Que ne peur pénétrer l'eclat des plus beaux jours, Mon amant autrefois répandoit la lumière : Le soleil brilloit moins au haut de sa carrière, Les rayons de sa gloire éclairoient tous les yeux. Maintenant qu'Abailard ne vit plus dans ces lieux, La nuit les a couverts de ses voiles funèbres, La triftesse nous suir dans l'horreur des ténèbres : On demande Abailard; & je vois rous les cœurs, Privés de mon amant, partager mes douleurs,

Des larmes de ses sœurs Héloise artendrie,
De voler dans leurs bras te conjure & te prie.
Ah! charité trompeuse! ingénieux détour!
Ai-je, d'autre vertu que celle de l'amour?
Tome II.

Viens, n'écoute que moi, moi seule je t'appelle : Abailard, sois sensible à ma douleur mortelle. Toi . dans qui je trouvois père. époux. frère. ami : Toi, de tous les amans, l'amant le plus chéri, Ne vois-tu plus en moi ton épouse charmante. Ta fille, ton amie, & fur-tout ton amante? Viens: ces arbres touffus, ces pins audacieux, Dont la cime s'élève & se perd dans, les cieux. Ces ruisseaux argentés, fuyans dans la prairie, L'abeille, fur les fleurs, cherchant son ambroisse, Le zéphir qui se joue au fond de nos bosquets. Ces cavernes, ces lacs & ces fombres forêts: Ce spectacle riant, offert par la nature, N'adoucit plus l'horreur du tourment que i'endure. L'ennui, le sombre ennui, trifte enfant du dégoût, Dans ces lieux enchantés se traîne & corrompt tout. Il fèche la verdure ; & la fleur pâlissante Se courbe & flétrit fur sa tige mourante. Zéphir n'a plus de souffle, Echo n'a plus de voix ; Et l'oiseau ne sait plus que gémir dans nos bois. Hélas! tels font les lieux où captive, enchaînée, Je traîne dans les pleurs ma vie infortunée : Cependant, Abailarl, dans cet affreux féjour, Mon cœur s'enivre encor des poisons de l'amour.

Je traîne dans les pleurs ma vie infortunée:
Cependant, Abailarl, dans cet affreux séjour,
Mon cœur s'enivre encor des poisons de l'amour.
Je n'y dois mes vertus qu'à ta suneste absence,
Et j'y maudis cent sois ma pénible innocence.
Moi! dompter mon amour, quand j'aime avec sureur!
Ah! ce cruel effort est-il fait pour mon cœur?
Avant que le repos puisse entrer dans mon ame,
Avant que ma raison puisse écousser ma slamme,

Combien faut-il encor aimer, fe repentir, Defirer, esperer, defesperer, fentir, Embraffer, repouffer, m'arracher à moi-même, Faire tout, excepté d'oublier ce que l'aime! O funeste ascendant! o joug impérieux! Quels font donc mes devoirs & qui fuis-je en ces lieux? Perfide! de quel nom veux-tu que l'on te nomme ? Toi, l'épouse d'un dieu, tu brûles pour un homme !... Dieu cruel! prends pitié du trouble où tu me vois, A mes fens mutinés ofe impofer res lois. Tu tiras du cahos le monde & la lumière; Eh bien! il faut t'armer de ta puissance entière: Il ne faut plus créer ... il faut plus en ce jour , Il faut dans Héloife anéantir l'amour, Le pourras-tu, grand dieu ? mon désespoir, mes larmes Contre un cher ennemi te demandant des armes; Et cenendant livrée à de contraires vœux . Je crains plus tes bienfairs que l'excès de mes feux.

Chères sœurs, de mes sers compagnes innocentes; Sous ces portiques saints, colombes gémissantes, Vous qui ne connoissez que ces froides vertus, Que la religion donne... & que je n'ai plus; Vous qui, dans les langueurs d'un esprit monastique, Ignorez de l'amour l'empire tyrannique; Vous ensin qui, n'ayant que Dieu seul pour amant, Aimez par habitude, & non par sentiment; Que vos cœurs sont heureux, puissqu'ils sont insensibles! Tous vos jours sont fereins, toutes vos nuits passibles: Le cri des passions n'en trouble point le cours.

Ah! qu'Héloise envie & vos nuits & vos jours!

Héloise aime & brûle au lever de l'aurore. Au coucher du foleil elle aime & brûle encore, (1) Dans la fraîcheur des nuits elle brûle toujours: Elle dort, pour rêver dans le sein des amours. A peine le sommeil a fermé mes paupières, L'amour me caressant de ses aîles légères, Me rappelle ces nuits chères à mes défirs, Douces nuits qu'au sommeil disputoient les plaisirs ! Abailard, mon vainqueur, vient s'offrir à ma vue, Je l'entends... je le vois... & mon ame est émuc ; Les fources du plaisir se rouvrent dans mon cœur; Je l'embrasse, il se livre à ma plus tendre ardeur, La 'douce illusion se glisse dans mes veines, Mais que je jouis peu de ces images vaines! Sur ces objets flatteurs, offerts par le sommeil, La raison vient tirer le rideau du réveil.

Ah! tu n'éprouves plus ces fecousses cruelles, Abailard; tu n'as plus de slammes criminelles. Dans le funeste état ou t'a réduit le sort,

<sup>(1)</sup> In tantum illa, quas pariter exercuimus, amantium voluptates dulees mihi fuerunt, ut nec mihi displicere, nec vix à memorià labi possine. Quocumque loco me vertam, semper se oculis meis cum suis ingerunt desideriis: nec ctiani dormienti suis illussonibus parcunt. Nec solum qua egimus, sed loca pariter & tempora, in quibus hac egimus, ita tecum nostro sixa sunt animo, ut in ipsis omnia tecum agam, nec dormiens etiam ab iis quiescam.

Ep. 4, Hélois ad Ab. p. 59.

Ta vie est un long calme, image de la mort. Ton fang, pareil aux eaux des lacs & des fontaines, Sans trouble, fans chaleur, circule dans tes veines: Ton cœur glace n'est plus le trône de l'amour. Ton œil appefanti s'ouvre avec peine au jour ; On n'v voit point briller le feu qui me dévore: Tes regards font plus doux qu'un rayon de l'aurore. Viens donc . cher Abailard! que crains-tu près de moi? Le flambeau de Vénus ne brûle plus pour toi. Déformais insensible aux plus douces careffes ? T'est-il encor permis de craindre des foiblesses ? Puis-je espérer encor d'être belle à tes yeux? Semblable à ces flambeaux, à ces lugubres feux, Qui brûlent près des morts sans échaufier leur cendre, Mon amour fur ton cœur n'a plus rien à prétendre; Ce cœur ancanti ne peut plus s'enflamer: Héloise t'adore, & tu ne peux l'aimer.

Ah! faut-il t'envier un destin si sunesse?

Abailard, ces devoirs, ces lois que je déteste,

L'austérité du cloitre & sa tranquille horreur;

A ton cher souvenir rien n'arrache mon cœur.

Soit que ton Hélosse, aux pleurs abandonnée,

Sur la tombe des morts gémisse prosternée;

Soir qu'au pied des autels elle implore son dieu;

Les autels, les tombeaux, la majesté du lieu,

Rien ne pour la distruire; & son ame obsédée

Ne respire que toi, ne voir que ton idée.

Dans nos cantiques saints, c'est ta voix que j'entends.

Quand sur le seu sacré ma main jette l'envens,

Lossque de ses parsums s'élèvent le nuage,

#### 174 LETTRE D'HELOYSE

A travers sa vapeur je crois voir ton image:
Vers ce santôme aimé, mes bras sont étendus;
Tous mes vœux sont distraits, égarés & perdus.
Le temple orné de sleurs, nos sêres & leur pompe,
Tout ce culte imposant n'a plus rien qui me trompe,
(1) Quand, aurour de l'autel brûlant de mille seux,
L'ange courbe lui-même un front respectueux,
Dans l'instant redouté des augustes mystères,
Au milleu des soupirs, des chants & des prières;
Quand le respect remplit les cœurs d'un saint effroi,
Mon cœur brûlant t'invoque & n'adore que roi.

Mais que dis-je? ò destin! ò puissance suprême! Quelle main me déchire & m'arrache à moi-nême? Tremble, cher Abailard! un dieu parle à mon cœur: De ce dieu, ton rival, sois encor le vainqueur, Vole près d'Hélosse & sois sûr qu'elle t'aime: Abailard, dans mes bras, l'emporte sur Dieu même. Oui, viens: ose re mettre entre le ciel & moi, Dispute lui mon cœur... & ce cœur est à toi. Qu'ai-je dit? non, cruel, suis loin de ton amante, Fuis, cède à l'Éternel Hélosse mourante;

<sup>(1)</sup> Inter irfa Missarum solemnia, tibi purior esse debet oratio, obserna carum voluptatum santasmata ita sibi pentitis miseram captivant animam, ut turpitudinibus illis magis qu'am orationi sacem: qua c'un ingemisere debeam de commiss, suspiro potius de amissis. Non numquam & ipso motu corporis animi mei cogicationes depretendantur, nee à verbis temperant impropriss.

Fuis: & mets entre nous l'immensité des mers: Habitons les deux bouts de ce vaste univers. Dans le fein de mon dieu quand mon amour expire, Je crains de respirer l'air qu'Abailard respire; Je crains de voir ses pas sur la poudre tracés: Tout me rappelleroit des traits mal effacés. Du crime au repentir un long chemin nous mène. Du repentir au crime un penchant nous entraîne. Ne vient point, cher amant, je ne vis plus pour toi : Je te rends tes fermens, ne penfe plus à moi, Adieu, plaifirs fi chers à mon ame enivrée! Adieu, douces erreurs d'une amante égarée! Je vous quitte à jamais. & mon cœur s'y résout : Adieu, cher Abailard, cher epoux ... adieu tout. Mais quelle voix gémit dans mon ame éperdue ? Ah! feroit-ce ?... oui . c'est elle . & mon heure est venue. Une nuit ... Je veillois à côté d'un tombeau; La torche funéraire, obscur & noir flambeau, Pouffoit par intervalle un feu mourant & sombre. A peine il s'éteienit & disparut dans l'ombre , Que, du creux d'un cercueil, des cris, de longs accens Ont porté itiqu'à moi cette voix que l'entends : " Arrête, chère fœur, arrête (me dit-elle);

- " Ma cendre attend la tienne, & ma tombe t'appelle.
- » Du repos qui te fuit c'est ici le séjour :
- " J'ai vécu, comme toi, victime de l'amour;
- " J'ai brûlé, comme toi, d'un feu fans espérance. " C'est dans la profondeur d'un éternel filence,
- " Que i'ai trouvé le terme à mes affreux tourmens,
- " Ici l'on n'entend plus les foupirs des amans.

#### 176 LETTRE D'HELOYSE, &c.

- " Ici finit l'amour, ses soupirs & ses plaintes:
- " La piété crédule y perd aussi ses craintes...
- " Meurs; mais fans redouter la mort ni l'avenir.
- " Ce dicu que l'on nous peint armé pour nous punir,
- " Loin d'allumer ici des flammes vengeresses,
- O mon dieu! s'il est vrai, si tel est ta bonté,
  Précipite l'instant de ma tranquillité.
  O grace lumineuse! o sagesse prosonde!
  Vertu, sille du Ciel, oubli sacré du monde,
  Vous, qui me promettez des plaisirs éternels,
  Emportez Hélosse au sein des immortels...
  Je me meurs!... Abailard, viens fermer ma paupière:

" Affounit nos deuleurs . & pardonne aux foiblesses. "

Je perdrai mon amour en perdant la lumière.

Dans ces derniers momens, viens du moins recueillir

Et mon dernier baifer, & mon dernier foupir.

Et toi, quand le trépas aura flétri tes charmes,

Ces charmes fédudeurs, la fource de mes larmes;

Quand la mort de tes jours éteindra le flambeau,

Qu'on nous unifie encor dans la nuit du tombeau.

Que la main des amours y grave notre histoire;

Et que le voyageur, pleurant notre mémoire,

Dife: Ils s'aimirent trop, ils furent malheureux;

Gimilfons fur leur tombe. & n'aimons pas comme eux.

## FRAGMENT

D'UNE RÉPONSE

# D'ABAILARD A HÉLOÏSE.

U'AI-JE lu? qu'as-tu fait, malheureuse Héloise? Au joug de tes devoirs je te croyois foumise : Je croyois que ton cœur, puni d'avoir aimé, A de froids fentimens s'étoit accoutumé. Moi-même, nlus tranquille & dans la solitude. Sous le poids de mes fers courbé par l'habitude. Inconnu, féparé du reste des mortels, N'adorant que le dieu, dont je fers les autels, J'oubliois qu'Héloife, aux larmes condamnée, Achevoit, loin de moi, sa triste destinée. Je n'abandonnois plus mes esprits détrompés Au regret des plaisirs qui me sont échappés ; Et je goûtois la paix, que j'ai tant poursuivie. Ton amour partagea le trouble de ma vie: Il étoit juste aussi que ton cœur généreux Pût jouir d'un repos nécessaire à tous deux. Je t'écris... je me peins dans cet état paisible. Qui suit l'épuisement d'une ame trop sensible; Et ma froide raifon t'invite à partager Les trompeuses douceurs d'un calme passager... Héloife, Héloife ... ah ! quelle eft ta réponfe ? Le repos m'abandonne & ma rage y renonce: La flamme qui te brûle a ranimé mes feux ;

#### 178 FRAGMENT D'UNE RÉPONSE

Oui, je t'aime... & r'aimer est un supplice affreux.

Trop déplorable amante, ô ma chère siévosse!

De mon amour troublé pardonne la surprise:
Indigne d'être aimé, j'ai douté de ton cœur.

Pouvois-je me slatter d'inspirer tant d'ardeur,
Moi qui, sous le fardeau d'une vie importune,
N'ai plus de sentiment que pour mon insortune;
Qui redoutois, sur-tout, de réveiller en toi
Un amour, d'formais inuile pour moi?
Ce n'est plus ce mortel, dont l'ardeur dévorante
Se rallumoit sans cesse aux seux de son amante;
Et qui, plein d'un amour accru par les desirs,
Sut r'en preuver l'excès par l'excès des plaisirs.

Hélas! tu le fais trop : le ciel, dans sa vengeance, Le ciel ne m'a laissé qu'un reste d'existence. Ménagemens cruels, autant que superflus ! J'existe, pour sentir que je n'existe plus, O Mort! m'as-ru frappé, sans pouvoir me détruire ? · L'homme est anéanti dans l'homme qui respire ; Et de l'humanité ce qui furvit en moi Fait rougir la nature & la glace d'effroi, Image affreuse hélas! que tu m'as retracée !... Crains-ru qu'elle n'échappe à ma trifte penfée ? Tu me crois donc heureux par mes propres malheurs? Va. mes lâches bourreaux & tes persécuteurs, En flérrissant les sens de leur foible victime, N'ont pu dénaturer le cœur qui les anime : C'est au fond de ce cœur qu'ils devoient re chercher ; C'est ce cœur, en un mot, qu'il falloit m'arracher. Depuis l'instant cruel, où, dans sa rage extrême,

Le sort m'a pour jamais séparé de moi-même. Toujours enseveli dans l'ombre des déserts. J'ai dérobé ma honte aux veux de l'univers : Er roi-même, Héloise, abandonnant ce monde, Tu cachois ta douleur dans une nuir profonde. J'ai cru que devant Dieu ton crur humilié Oublioit un amant digne d'être oublié : Et qu'enfin, ramenée à ton indifférence. Tu vivois plus tranquille, au fein de l'innocence, Je l'ai cru !... Cette idée, en des temps plus heureux. Auroir livré mon ame à des tourmens affreux. Aujourd'hui, je voudrois qu'elle adoucit ma peine: Mon cœur à ton amour préféreroit ta haine. Vois combien cer amour accroît mon désespoir ! Déjà docile au joug d'un rigoureux devoir l'embraffois fans effort des verrus mercenaires : Dieu même, plus sensible à mes larmes amères. Au pied de ses aurels, dans le sein de la paix. Sur mon cœur affligé répandoir ses bienfaits : Je me flattois, enfin, que sa main consolante Versoit les mêmes dons sur ma plaintive amante... Douce & trompeuse erreur, dont j'ai trop peu joui! Men bonheur commençoit, il s'est évanoui. Ta lettre, cette lettre où ton ame exprimée A peint toute l'ardeur dont elle est consumée ; Cette lettre brûlante a porté dans mes fens Ces défirs, autrefois si vifs & si puissans ... Trop cruelle Héloise! ah! pourquoi ta tendresse N'a-t-elle pas du moins ménagé ma foiblesse ? Pourquoi montrer encor à mes yeux entr'ouverts

#### 180 FRAGMENT D'UNE RÉPONSE, &c.

L'image de ces biens qui me furent si chers; Et pourquoi rappeler à mon ame sensible D'un bonheur, qui n'est plus, le souvenir horrible? Toi même, tu l'as dit: ton malheureux amant, Par ses persécuteurs privé du sentiment, N'est plus qu'un ipectré vain, n'est plus qu'une ombre

errante,

Déformais infensible aux baisers d'une amante ; Et cependant, en proie à tes brûlans désirs, Ton cœur à cet amant demande des plaisirs? Tu brîles de le voir, quand sa vue importune Ne peut que te montrer toute son infortune; Quand lui-même, pressé par tes embrassemens, Ne pourroit dans tes bras sentir que des tourmens? Epargne à tous les deux ce supplice barbare : L'excès de ton amour & r'abuse & r'égare...

ARMIDE.

# ARMIDE ARENAUD, HÉROÏDE

Come nemico almeno afcolta: i preghi D'un nemico talor l'altro riceve, La Gierufelemme liberata, cant. 16. st. 44.



### AVERTISSEMENT.

LE succès de la lettre d'Héloise à Abailard m'a déterminé à faire un nouvel essai , sur ce genre de poche presque inconnu dans notre langue. Ovide en a fixé le caractère par le nom d'Héroïde qu'il lui a donné. Il prend pour sujet les amours des héros ou des personnages illustres. Il differe, en cela seulement, de l'élégie, qui ne chante ordinairement que les amours des bergers. Cette dernière, en gémissant sur des passions chimériques & de pure imagination, s'est décrédité par sa froideur : l'Héroïde a cet avanage sur elle, que s'appuyant sur des faits historiques ou sur une fiction reçue, elle a nécessairement plus de haleur & plus d'intérêt.

L'épisode admirable d'Armide à Renaud, dans la Jérusalem délivrée, m'a fourni la sable & les situaions. Je n'ai aucun doute sur la bonté de mon sujet, nuisqu'il est celui du ches-d'œuvre de notre scène ly-

#### 184 AVERTISSEMENT.

rique. On pourroit cependant m'objecter qu'il est trop connu, & qu'un poëme & un opéra dois ent l'avoir épuisé. J'ai suivi l'exemple d'Ovide qui, d'après Virgile, a sait sa lettre de Didon à Enée, & qui s'est copié lui-même dans celle de Médée à Jason. Il avoit sait une tragédie sur ce sujet, qui n'est point parvenue jusqu'à nous. J'ai donc, comme lui, rassemblé dans une seule lettre & sous un même point de vue, les distirentes parties d'un épisode repandues dans un poëme. Heureux, si j'ai mis à prosit les beautés de mon modèle, & si le suffrage du public m'enhardit à consacrer quelques veilles à ce genre de poési:!

# ARMIDE ARENAUD,

## HEROÏDE.

FAROUCHE européen, qui, des rives du Tibre Viens, au fein de la paix, troubler un peuple libre; Et qui, dans tes fureurs, nous préparant des fers, Veux à tes préjugés foumettre l'univers; Déteftable Croifé, chrétien lâche & perfide, Tremble, cruel Renaud... connois les traits d'Armide3 Tremble. Ce ne font plus ces chiffres amoureux, L'un dans l'autre enlacés & garants de nos feux; Ce n'est plus cette Armide à tes lois enchaînée... C'est Armide en fureur, Armide abandonnée; Et, pour te peindre encore un plus pressant danger, C'est Armide outragée, & qui veut se venger.

Doutes-tu que cet art, dont le pouvoir suprême Commande à la nature, aux enfers, au ciel même, Et qui, par l'ascendant d'un charme impérieux, Rend un foible mortel plus puissant que les dieux; Doutes-tu que cet art, qu'employa ma tendresse, Ne serve également ma sureur vengeresse ?

Quoi! fous le ciel épais des plus affreux climats, Sous des monts couronnés par d'éternels frimats; Sous ces poles glacés où, froide & moins féconde, La nature languit aux limites du monde,
J'aurai pu, dans des lieux fauvages & déferts,
Créer pour mon amant un nouvel'univers;
Et je ne pourrai pas, quand le traitre m'outrage,
Ainsi que mon amour, faire éclater ma rage?
Non, non: contre un ingrat armons les élémens,
Estrayons, par sa mort, les volages amants;
Et que, percé de coups, sous les murs de Solime,
L'insidèle Renaud expire ma vistime...

Malheureuse! où m'égare un désespoir mortel?
Tu ris de mon courroux: Eh! tu le peux, cruel.
Sans doute, tu sais trop qu'une amante timide,
Tremblante & désarmée à l'aspect d'un perside,
Foible encor pour l'objet de son amour trahi,
Sent qu'il est regretté bien plus qu'il n'est haï.
Moi, me venger! de qui? d'un mortel que j'adore,
Qui me fuit; mais, hélas! que j'idolâtre encore?
Non, Renaud, ne crois pas qu'Armide, en sa sureur,
Achte la vengeance au prix de son bonheur.

Il eft vrai: quand l'Europe, à nous perdre animée, Déploya fes drapeaux dans les champs d'Idumée; Quand tes lâches chrétiens, fanatiques cruels, Vinrent venger leur dieu dans le fang des mortels; Tremblante pour nos murs, tremblante pour mon père, Je jurai, dans l'ardeur d'une juste colère, De purger à jamais nos états opprimés, De ces pieux brigands, au meurtre accoutumés. En invoquant les dieux des rives infernales, Bientôt j'allai femer, dans vos tentes fatales, Cet esprit de discorde & de rivalité,

Qu'entre les héros même excite la beauté. De vos chefs imprudens les ames divifées Offrirent à mes vœux des conquêtes aifées; Et je traînai captifs, aux prifons de Damas, Ces superbes chrétiens, enchaînés fous mes pa

Ces superbes chrétiens, enchaînés sous mes pas. Toi feul, cruel Renaud, dans ces jours de ma gloire, A mon cœur indigné disputas la victoire; Et jetant sur Armide un coup-d'œil dédaigneux, Tu préféras la guerre & ses plaisirs affreux. Tu fis plus : non-content d'insulter à mes charmes , Tu tournas contre moi tes invincibles armes ; Des esclaves chrétiens ra main brisa les fers. Ma honte, mon dépit remplirent l'univers. Armide, dans ces temp , à la haine livrée, Contre un fier ennemi justement déclarée, Etoit loin de prévoir que tu devois un jour Ecraser son orgueil sous le joug de l'amour. Ah! lorfqu'abandonnant le fein de ta patrie, Tu portois le ravage aux champs de la Syrie, Quand le foufle infecté de ta noble fureur D'une fureur égale empoisonnoit mon cœur; Aurois-je pu penser que pour toi plus humaine, J'allumerois l'amour aux flambeaux de la haine ?

J'avois juré ta mort : au gré de mon courroux, Un fommeil imprudent te livroit à mes coups. Ah! dieux! pourquoimamain, dans cet instant funeste N'ofa-t-elle percer un cœur qui me déteste? J'ai frémi, malheureuse! & j'ai craint de frapper. Mon bras, en t'immolant, pouvoit-il se tremper? C'étoit Renaud; Renaud, ce guerrier indomptable, Ce soldat de Dudon, ce héros redoutable. Ce destructeur barbare, armé contre les miens, L'effroi des mufulmans & l'appui des chrétiens. Mais Renaud n'avoit point cette armure terrible, Ce casque ensanglanté , qui le rend invincible : Oui, le cachant alors fous fon panache affreux. Eût enhardi mon bras en abusant mes veux. l'aurois bravé Renaud fous le poids de ses armes ; Mais Renaud défarmé n'eut pour moi que des charmes; Tant d'attraits brillent-ils au front d'un ennemi ?... Je crois te voir encor fous un myrte endormi, Les yeux appesantis, fermés à la lumière, Mélant aux doux zéphirs ton haleine légère, Sur un rapis de fleurs négligemment couché, (Tel qu'un jeune arbriffeau vers la terre penché) Le front à découvert, la bouche à demi-close, Charmant; femblable, enfin, à l'amour qui repose, Tes blonds cheveux flottoient à l'aventure épars : Un dieu sembloir alors s'offrir à mes regards. Dans mes mains cependant le poignard étincèle,

Dans mes mains cependant le poignard étincèle, Je m'élance vers tol... je frémis... je chancèle: Déjà je ne veux plus ni frapper, ni punir: J'aime Renaud; je l'aime!... Ai-je pu le haïr? Quelle étoit mon erreur! Renaud est tout aimable. Ce n'est plus ce chrétien, ce mortel méprifable, Ce foldat fanatique & cruel tour-à-tour, Ce n'est plus mon tyran: c'est Renaud, c'est l'amour. Mais que vois-je? son front est couvert de poussière à L'ardeur du jour le brûle. O Ciel! que vais-je faire?

(1) Une horrible fueur déjà le fait pâlir...

Ah! qu'un baifer l'effuie... (Est-il fait pour souffrir?)

Reçois, mon cher Renaud, ce doux baifer d'Armide:

Ce n'est plus la fureur, c'est l'amour qui la guide.

Il dort!.. Vents, taisez-vous; respectez son sommeil.

Dieux! qu'il sera charmant à l'instant du réveil!

Il va me présérer à l'Europe, à la terre:

Il est fait pour l'amour, & non pas pour la guerre.

Pour l'amour! mais Renaud est né mon ennemi! Il est vrai... Mais Renaud, dans sa haine assermi, Pourroit-il?.. Je crains tout... Enchaînons maconquête a Loin du camp des chrétiens que le plaist l'arrête. Que ce tissu de seus, celui de mes cheveux, Le ferrent dans mes bras de mille & mille nœuds. Partons; & dans un char traversant l'empirée, Transportons mon amant dans une isle ignorée, Où mon amour jaloux soit cerrain de sa foi; Où je sois toute à lui, comme lui tout à moi.

J'arrive : la Nature, en partageant ma joie, Sur d'arides rochers s'embellit, se déploie; Et se reproduisant, au gré de mon amour, Du plus affreux désert sait le plus beau séjour,

Au moment du réveil, quelle fut ta surprise! Aux pieds de son vainqueur Armide étoit assise. Cette sière princesse, Armide, dont le bras,

<sup>(</sup> t) E quei, ch'ivi forgean, vivi fudori
Accoglie lievemente in un fuo velo;
E, con un dolce ventilar, gli ardori
Gli va temprando dell' estivo cielo.

Gieruf. Liber, Cant. 14, St. 62-

Quelques instans plutôt, s'armoit pour ton trépas, Redoutant à son tour de te voir instexible, Paroissoit implorer le dieu le plus terrible; Et melivrant entière à de justes frayeurs, J'embrassois tes genoux arrosés de mes pleurs.

- " Cher Renaud, t'ai-je dit, tu vois couler mes larmes ;
- " Puissent-elles fur toi ce que n'ont pu mes charmes !
- " Je t'aime, je t'adore; & mon cœur enflammé,
- v Pour prix de son amour, demande d'être aimé.
- » Au trône de Solime en vain ton bras aspire;
- " Renonce à cet espoir : je t'offre un autre empire,
- " Un empire plus doux & plus digne de toi,
- » L'empire de mon cœur que je livre à ta foi,
- " Quitte ce fer horrible & cet airain barbare;
- " Laisse agir le croissant, le sceptre & la tiare
- » Abandonnons au fort ces intérêts divers.
- " Ce palais, ces jardins, voilà notre univers.
- » Viens, fuis-moi, cher amant.. viens.. ce sombre bocage,
- " Ce temple de l'amour, & son plus bel ouvrage,
- " Ce trotte de gazon , ces ombres , ces ruisseaux ,
- " Le fouffe du zéphir & le chant des oiseaux;
- " La Nature, en un mot, au plaisir nous appelle :
- " Le plaisir à tes yeux va me rendre plus belle.
- " Viens ... "Tu me fuis: l'amour, dans nos embraffemens,

De deux siers ennemis fait deux tendres amans.

L'ardente activité de ses rapides sammes, Fond nos cœurs, les unit, & concentre nos ames; D'un seul & d'un même être il vient nous animer: Renaud vit de ma vie, & je vis pour l'aimer.

Que j'étois loin alors de te croire un perfide! Rien ne troubloit le cœur de l'amoureuse Armide. O jour délicieux! ô fortunés momens, Où les plus doux baisers scellèrent nos sermens! Au coucher du soleil, au levez de l'aurore, Cent sois tu me disois: « Armide... je t'adore:

- " Que tu me fais hair les jours, les triftes jours
- " Où le dieu des combats m'enlevoit aux amours !
- " J'ai vécu fans t'aimer, ô ciel! & j'ai pu vivre ?
- "Pardonne. "Foible alors, & ne pouvant poursuivre, Tu laissois échapper de tes yeux attendris Ces larmes de l'amour, plus douces que les ris; Et te précipitant au sein de ta mastresse, Passant de la douleur à la plus tendre ivresse, Tu me faisois goûter au sein des voluptés, Des plaisses toujours viss & toujours répétés.
- (1) Nous expirions d'amour; mais nos lèvres actives

(a) Sovra lui pende: ed ei nel grembo molle. Le posa il capo, e'l volto al volto altolle.

E i famelici fguardi avidamente In lei pascendo, or si consuma e strugge. S'inchina, e i dolci baci ella sovente Liba or dagli occhi, e dalle labra or sugge, Ed in quel punto ei sospirar si sente Prosondo si, che pensi, or l'alma sugge E in lei trapassa peregrina...

Teneri sdegui, e placide tranquille Repulse, carri vezzi e liete paci, Sorrisi, parolette, e dolci stille Di pianto, e sospir tronchi, e moili baci; Fuse tai cose tutte, e poscia unille, Fixoient, par des baifers, nos ames fugitives :
Ou plutôt nos deux cœurs, 'émus par les plaiûrs
Voloient de l'un à l'atre, & fuivoient nos foupirs.
Dans ces embraffemens, doucement abufée,
Le j'étois le bonheur de me croire adorée,
Let j'étois loin encor, trop loin de foupçonner
Que mon volage amant voulût m'abandonner.

O jour, jour odieux, jour à jamais funeste, Et dont, pour mon tourment, le souvenir me reste! Epouvantable jour, que je n'ai pu prévoir! Dois-je, en te rappellant, combler mon désespoir!

Je ne sais quels mortels, deux chrétiens que j'abhorres Secourus par un dieu, que je hais plus encore, Franchissans, malgré moi, ces rochers sourcilleux, Dont les slancs escarpés te cachoient à leurs yeux, Viennent; &, te parlant de gloire & d'hérossme, Rallument dans ton cœur le seu du sanatisme.

Les barbares bientôt t'arrachent de mes bras:
Du sein des voluptés tu voles aux combats.

Tremblante je m'écrie: arrête, ingrat! arrête!...

Tu ne m'écoutes point. Déjà-la voile est prête,
L'air retentit au loin de mes cris superssus.

Ton vaisseau part, suit, vole... & je ne te vois plus.

Mes sanglots, mes clameurs, remplissent le rivage. Je me traîne, en pleurant, vers ce charmant boccage, Vers ce berceau chéri, témoin de nos plaisirs:

Ed al foco temprò di lenre faci: E ne formò quel si mirabil cinto, Di ch'ella ayeva il bel fianco fuccinto. Ibid. Cant. 16. St. 19. 25. L'écho, le feul écho répond à mes foupirs:
Par mes cris redoublés vainement je t'appelle.
Foible alors, & cédant à ma douleur mortelle,
Je tombe fur ce lit de verdure & de fleurs,
Où mes baifers payoient tes baifers imposseurs;
Où, te cherchant encor, j'étends mes mains tremblantes,
Où je n'embrasse plus que des ombres errantes.

O ciel! il est donc vrai que mon amant me fuit? Triftes divinités de l'infernale nuit , A mes accens plaintifs fortez du noir empire : Embrasez ce palais que l'amour sut construire : Volez, portez par-tout le fer & les flambeaux, Ravagez ces jardins, desféchez ces ruisseaux. Anéantissez tout, l'univers, & moi-même : Mais épargnez encor le perfide que j'aime : Qu'il vive !... il vit, l'ingrat ; & fon barbare cœur , Peut-être, est insensible aux cris de ma douleur. Le croirai-je, Renaud, que ton ame infidèle Joigne à ce titre affraux le titre de cruele ? M'abandonneras-tu fur ces rocs calcinés. Sur ces triftes sommets de ta fuite étonnés. Où, depuis ton départ, la Nature engourdie Expire, loin du dieu qui lui donnoit la vie; Où je ne puis, enfin, par mes enchantemens. Ce que pouvoit un seul de tes regards charmans?

Non, Renaud; prends pitié d'une amante égarée, Criminelle pour toi, pour toi dénaturée, Pour toi, j'ai tout quitté: mon père, mon pays, Mes devoirs, mes fermens; je les ai tous trahis. De quel wil, de quel front oferois-je paroître

Tom: II.

Dans les murs de Damas (que tu détruis peut-être) Dans cas murs malheureux où i'ai recu le jour. Dont j'immolai la gloire au foin de mon amour? Parle : dois-je montrer à la terre étonnée Armide dans les pleurs, Armide abandonnée? Puis-je enfin, fans rougir, exposer à ses yeur Mon déshonneur... le prix dont tu payas mes feux? Mais, que dis-je? Est-ce à moi de redouter la honte? Je t'aime avec fureur. & l'amour la surmonte. Permets que ton esclave accompagne tes pas : Traîne-moi dans ce camp, où mes foibles appas Allumèrent des feux de discorde & de haîne. L'enchaînai des chréciens ... venge-les . & m'enchaîne. Je ne demande plus à mon cruel vainqueur Que du beau nom d'amante il flatte ma douleur. Dans son camp, près de lui, s'il permet que je vive. Je ne veux que le titre & le rang de captive : (1)

Sarò qual più vorrai scudiere o scudo : Non sia che in tua disesa io mi risparmi,

<sup>(1)</sup> Solo, ch' io fegua te mi si conceda?.. Sprezzata ancella, a chi so più conferva Di questa chioma, or ch' a te satta è vile è Raccorcierolla: al titolo di serva Vuò portamento accompagnar servile, Te seguitò, squando l'ardor più serva Della battaglia, entro la turba ofiile Animo ho bene, ho ben vigor che baste A condurti i cavalli, a portar l'asse.

J'en prendrai , fans rougir , les vêtemens affreux. Déjà j'ai dépouillé ces tresses de cheveux, D'un front couvert d'ennui inutile parure! J'abhorre des attraits qui n'ont fait qu'un parjure.

Oui, Renaud, laisse-moi voler à tes genoux; Esclave & dans tes fers, mon fort sera plus doux. Quels foins je te tendrai, quand le dieu des batailles T'entraînera sanglant au pied de nos murailles! Tremblante pour tes jours, je couvrirai ton sein D'un fer impinétrable & du plus dur airain. Moi-même, je ceindrai ta redoutable épée. Enfin, que te dirai-je? A te plaire occupée, Redoutant de te perdre. & marchant fur tes pas, Armide te suivra dans le choc des combats. L'or de ton bouclier, ta cuirasse pesante, Ne pourront raffurer ta malheureuse amante. Craignant, à chaque dard par l'ennemi lancé, Que, tout ingrat qu'il est, ton cœur n'en foit percé, Le sein , le sein tremblant de la fidelle Armide, Contre ces traits mortels te servira d'égide. Haureuse si bientôt, expirante à tes yeux, Tu connois tout le prix d'un amour malheureux!

Mais, que dis-je ? où m'emporte un espoir qui m'égare ? Ah, cruel! je prévois ta réponse barbare.

« Armide, me dis-tu, j'ai dù trahir tes feux :

" J'aime un dieu moins facile & plus grand que tes dieux?

" Je fuis chrétien. Ma loi rigoureuse & sévère

Per questo fen , per questo collo ignudo , Pria che giungano a te, passeran l'atmi. 1bid. St. 49. 50.

- " M'accusoit dans les bras d'une semme étrangère a
- " Aux pieds d'une idolâtre, en esclave enchaîné,
- » La gloire gémiffoit dans mon cœur mutiné,
- " Sur des ailes de feu, la grace descendue-
- " Chaffe enfin le nuage épaiffi fur ma vue.
- " De mes sens abusés je connois les erreurs.
- " Imite-moi : renonce à des plaifirs trompeurs ;
- " Ne viens point. (1) Vis heureuse, en oubliant use traître
- " Oui le fut par devoir. & qui gémit de l'être.
- " Je te dis, en pleurant, un éternel adieu.
- » Je te plains... mais enfin, i'obéis à mon dieu ». A ton dieu? Quoi! c'est toi qui m'opposes son culte? Ce n'est donc plus l'amour que ton ame consuite ? Mais, répond. Dans l'instant où, maître de tes vœux , Tu pouvois dédaigner ou couronner mes feux; Pourquoi m'avoir caché cet obstacle invincible? Ton dieu, dans ce moment, étoit-il moins terrible? Ah, cruel! libre alors d'aimer ou de hair, N'as-tu choifi d'aimer que pour mieux me trahir ?

Non, tu n'es point le fils de la belle Sophie; (2)

Id. St. 56.

(2) Nè te Sofia produsse, e non sei nato Dell' Azzio sangue tu : te l'onda insana Del mar produsse, e'l Caucaso gelato, E le mamme allettar di tigre Ircana.

St. 574

<sup>(1)</sup> Rimanti in pace; i' vado : a te non lice Meco venir; chi mi conduce il vieta.

Non, ne te vante point de lui devoir la vie. Le Caucase, au milieu des neiges, des glaçons. Te concut dans la nuit de ses antres profonds; Ou la mer en fureur, te roulant dans son onde, Te vomit fur fes bords pour le malheur du monde, Ingrat, il te fied bien de vanter ta vertu. D'opposer à l'amour un devoir prétendu ! Va . crois-moi : désormais cesse de te contraindre : Tu feignis de m'aimer, & tu feins de me plaindre. Laisse-moi mes douleurs : ah! je dois les chérir, Si par elles, du moins, j'apprends à te hair. Ne crois pas cependant que, feule dans les larmes, Je maudirai l'amour, & Renaud, & mes charmes :-Euménide cruelle, (1) attachée à tes pas, Je te suivrai par-tout, dans ta tente, aux combats : Par-tout te reprochant ton crime & ton parjure . Je te ferai fentir les tourmens que j'endure. J'en mourrai : mais bientôt, abusé dans tes vœux Tu descendras, toi-même, au séjour ténébreux; Et, satisfaire alors, mon ombre ensanglantée Sans cesse poursuivra ton ombre épouvantée : La voûte des enfers mugira de mes cris...

<sup>(1)</sup> Vattene pur, crudel, con quella pace Che lasci à me : vattene iniquo omai; Me rosto ignudo spirto, ombra seguace Indivisibilmente a tergo avraj. Nuova furia co' serpì e con la face Tanto t'agiterò quanto t'amai.

198

Vois fi tu veux, ingrat, me trahir à ce prix. Ou'ai-je dit ? Vains projets d'une amante insensée! Oc'un plus doux avenir vient flatter ma penfee! Va , je ne te hais point; va , je fens que mes pleurs Dans mon ame attendrie ont éteint mes fureurs. Quel que foit ton parjute & mon dépit extrême . Renaud, mon cher Renaud, il est vrai que je t'aime ... Ecoute : tu m'as dit que ta religion . Que l'amour des comhais, que ton ambition, Et je ne fais encor quel ferment homicide. Te forcoient, malgré toi, d'abandonner Armide : En bien! connois l'excès, le pouvoir de mes feux; Je renonce à mon culte, & j'abjure mes dieux : Sois le mien désormais. Idolatre ou chrétienne, Armide n'aura point d'autre loi que la tienne, Détermine à ton gré ma crovance, mes mœurs. Je n'examine rien : foit vertus, foit erreurs, Tes devoirs font les miens, & je suis ton exemple. Dià ton dieu m'est cher: conduis-moi dans son temple. Heureuse, si bientôt, par des nœuds éternels, Il unit nos destins au pied de ses autels! Trop heureuse, en un mot, fi, par l'amour conduite, Ta main, sur les débris de Solime dérruite, Daigne ceindre mon front du bandeau nuptial; Si, quitrant à jamais un féjour trop fatal. Tu me fais voir au Tibre, ébloui de ta gloire, Affife à tes côtés sur ton char de victoire! J'ose exiger ce gage & ce prix de ta foi. Je pars, dans cet espoir, de me rejoindre à toi; Et, quel que foit le fort qui m'attende à Solime, J'y vivrai ton épouse, ou mourrai ta victime,

## LE PATRIOTISME,

## POÈME.

CE peuple enorgueilli de l'empire des mers,
Qui divise l'Europe & trouble l'univers,
L'Anglais se croit-il donc le souverain du monde?
Eh! quel est le triomphe où son orgueil se sonde ?
Voit-on ses pavillons arborés dans nos ports?
Je ne vois que son sang qui sume sur nos bords.
Que, de l'Américain possédant les contrées,
Il ferme à nos vaisseaux les mers hyperborécs;
Que, de l'or du Bramine usurpateur jaloux,
Aux rivages du Gange il l'emporte sur nous:
Croit-il nous étonner par ce soible avantage?
Rome n'a point tremblé des succès de Carthage,

Si Louis défira que l'univers calmé
Vit enfin de Janus le temple renfermé,
Ce n'est point d'une main suppliante & craintive
Qu'aux bords de la Tamise il fit porter l'olive.
Il n'a déshonoré ni son rang, ni son cœur.
Sans paroître vaincu, sans se croire vainqueur,
Ce monarque vouloit qu'on mit dans la balance
Les droits de l'Angleterre, & les droits de la France;
Qu'au gré de l'équilibre & de l'égaliré,
Les deux peuples rivaux signassent le rraité.
Sans doute, il étoit loin d'employer l'artisice;
Et la paix devenoit le fruit de sa justice:

Mais puisqu'on veut la vendre & nous donner la loi, Il la voulut en père, il la refuse en roi.

Stanlei, toi qui portas ce réfus à ton maître, Que Londres par ta bouche apprenne à nous connoître. Du commerce étranger nous fermant les canaux, Londres se promettoit des triomphes nouveaux: Elle a cru que, pressés du fardeau des subsides, Nous allions à ses fers tendre des mains timides; Dis-lui, Stanlei, dis-lui que le cultivateur Sème en paix les trésors qui sont notre grandeur; Que la main qui séconde & moissonne la terre, Est prête, s'il le faut, à lui porter la guerre. Dis-lui que le Français est encore aujourd'hui Ce qu'il sut dans des temps où l'on trembloit pour lui.

Le dernier de nos rois, après trente ans de gloire, Vit loin de ses drapeaux s'envoler la victoire; Mais, intrépide & fier sur son trône ébranlé: « Non, dieil, mon malheur n'est point ençor comblé,

- Transland man accelerate for the point entrol com
- " J'appellerai mon peuple; unis par leur courage,
- " Le père & les enfans iront braver l'orage ».

Que fon auguste fils élève aussi la voix:
Sur les mêmes sujets il a les mêmes droits.
A des abaissemens pensiez-vous le contraindre?
Nous l'aimons, il peut tout: c'est à vous de le craindre.
Mais, pesons nos vertus & comparons nos mœurs.
Vous, sers républicains, vous superbes vainqueurs,

Qef, couvrant de vaisseaux la surface de l'onde, Rassemblez dans vos murs les richesses du monde; Quoi! pour armer vos bras, pour ouvrir vos trésors, Il faut donc que la cour, par de secrets ressorts, A travers vos débats, vos lenteurs importunes, Captive les sustrages & les voix des communes? Cependant ces Français, que votre orgueil jaloux A privés d'un commerce interrompu par vous, Qui ne vont plus chercher, aux deux bouts de la terre, L'or que vous ravissez par une injuste guerre; On les voit ces Français, ces zélés citoyens, Prodiguer à leur prince & leur sang & leurs biens; On porte au pied du trône un tribut volontaire; Et Paris a donné, quand Londres délibère.

Ce luxe, à nos climats reproché tant de fois,
La pompe de la cour, le faste de nos rois,
Ces vases, ces métaux qu'étale l'opulence,
Ces chef-d'œuvres des arts, dont s'embellit la France,
On a vu notre zèle en immoler l'éclat
A la gloire des lys au soutien de l'état.
Les sujers, du monarque imitoient les exemples:
Du sein de leurs palais & du sond de leurs temples,
Les prélats & les grands envoyoient à leur roi
Ces dons de leur amour, ces gages de leur foi;
Et le pauvre, sensible à la gloire commune,
Pour la première fois pleura son infortune:
Malheureux seulement, sous ses toits ruinés,
De ne posséder pas des biens, qu'il eût donnés se

Toi, le maître & l'ami d'un peuple qui t'adore, Louis, quel noble espoir doit t'animer encore! Une plus belle ardeur embrase nos esprits: L'audacieux Anglais, trop sier de nos débris, Contemplant de nos ports l'enceinte abandonnée, Croit déjà voir la France à ses pieds enchaînée: Il croit que désormais, sur l'empire des eaux, Lui seul sera tonner l'airain de ses vaisseaux; Qu'aux éclats de sa foudre, ou soibles ou captives, Nos slottes n'oseront s'éloigner de leurs rives. Que dis-je à son orgueil tant de sois démenti, Le pavillon Français semble être anéanti; Et l'affreux léopard, respirant les ravages, Désà eronde & rucit autour de nos rivares.

Cependant quel génie ou quels puissans efforts
Rouvrent nos arsenaux & repeuplent nos ports?
Déjà dans les chantiers de la France indignée
J'entends gémir au loin la scie & la coignée:
Ces chênes & ces pins qui bravolent, dans les airs,
Et la fureur des vents & le froid des hivers,
Qui, touchant de leur cime à la voûte du monde,
Plongéoient jusqu'aux enfers leur racine profonde;
Ces colosses du Nord, par la terre ensantés,
Sar un autre élément tout-à-coup transportés,
Fendent le sein des mers; & les vagues dociles
S'abaissent fous le poids de ces châteaux mobiles.

Quelles mains à l'état ont donné ces secours?

C'est vous, mortels heureux, mais enviés toujours,

Vous, que de noirs crayons peignent dans l'abondance, Vous abreuvans des pleurs versés par l'indigence. C'est vous, ministres saints, pontises révérés, De l'autel & du trône appuis chers & facrés. C'est toi, vaste ciré, qui fidèle à tes princes, Dans les rems malheureux sers d'exemple aux provinces. Tu ranimes leur zèle; & les sleuves Français, Unis par leur amour, rivaux par leurs bienfaits, Vont porrer, en roulant leurs ondes fortunées, De plus nobles tributs aux deux mers étonnées.

Généreux citoyens, que ne puis-je, en ces vers,
A la possérité tracer vos noms divers!
Je laisse à nos héros, je laisse à la victoire,
Le soin de les inscrire aux fastes de la gloire.
Qu'ils doivent leur splendeur aux succès des guerriers!
Que le lys resseurisse à côté des lausiers!

Enfans de Mars, comblez une attente si belle: Oui, c'est à la valeur à couronner le zèle.
Partez, nouveaux Jasons; &, traversant les slots, Allez venger la Grece, allez punir Colchos.
Pour ravir la toison par un monstre gardée,
Vous n'aurez pas l'appui des charmes de Médée: Il saut du léopard affronter le courroux;
Il saut, sans l'assoupir, l'abattre sous vos coups.
Allez; & que bientôt nos mains reconnoissages
Puissent orner de sleurs vos poupes triomphantes!

De l'empire des lys, toi, ministre éclairé, Du vaisseau de l'état le pilote assuré,

#### 204 LE PATRIOTISME, &c.

Sage Choifeul, poursuis, fers ton maître & la France, J'ignore quels desseins occupent ta prudence: Ma muse n'ira point, par un zèle indiferet. Du cabinet des rois pénétrer le secret : Mais à tes soins actifs la politique unie , Les vertus de ton cœur, le feu de ton génie. L'astre predominant de tes heureux destins ; Tout annonce aujourd'hui des triomphes certains. C'est par ton entremise. & sous ton ministère. Que vont marcher unis les Français & l'Ibère. Ils naissent, ces beaux jours, ces jours trop attendus; Où l'aïeul des Bourbons dit qu'on ne vetroit plus Entre l'Espagne & nous les monts des Pyrénées : Où les deux nations l'une à l'autre enchaînées, Dans un même intérêt confondant tous leurs vœux . Du fang & de l'amour resserreroient les nœuds. Puisse enfin la Tamise, après ces temps d'orage. Entrer dans les traités de la Seine & du Tage! Puissé-ie voir tes soins consacrés par la paix ; Et l'univers heureux jouir de tes bienfaits.

## ÉPITRE

### A MINETTE.

essez vos jeux, Minette, & m'écoutez. Je hais en vous l'abus de mes bontés. Toujours mutine, étourdie & légère, Minette, enfin, me deviendta moins chère. Votre air prévient; mais pourquoi cachez-vous Un cœur cruel . fous des dehors si doux ? Pourquoi, fur-tout, ces pattes veloutées, Mais, en dessous, de griffes ergorées, Tirant leurs traits de leurs petits carquois, De coups subits frappent-elles mes doigts? Vous déchirez la main qui vous careffe. Je ne veux plus que ma lâche foiblesse Nourrisse en vous ces sentimens ingrats. Vous me direz ( car que ne dit-on pas Pour déguiser un naturel infame ? Souvent l'esprit est le vernis de l'ame, Il en devient l'apologiste: mais L'esprit est faux, quand le cœur est mauvais, ) Vous me dites que c'est à la Nature Qu'il faut s'en prendre ; & qu'après tout l'armure, Dont j'ai si bien l'empreinte sur ma peau, Ne doit rouiller au fond de fon foureau; Qu'à fon emploi chaque être se résigne, Tome II. S

Que le chien mord; que le chat égratigne; Conclusion, qu'il est de vos destins D'égratigner, & qu'à tort je me plains.

D'un cœur gaté telle est l'inconséquence.
Grisses n'avez que pour votre désense:
N'attaquez point, mais désendez-vous, soit;
Et gardez-vous d'abuser de ce droit.
N'avons-nous pas, ainsi que votre espèce,
Entre nos mains quelqu'arme vengeresse?
Quei! pensez-vous qu'au milieu des travers,
Dont, par malheur, abonde l'univers,
Il ne soit pas des momens, où la bile
N'échausse ensin, l'ame la plus tranquile?
Mais, croyez-moi; le plus sage, en ce cas,
Garde son segme & soupire tout bas.

Oh! si chacun, n'agistant qu'à sa guise,
Imputant tout à l'humaine sottise,
Ainsi que vous, étoit abandonné
Au sol instinct dont il est dominé;
Si l'on pouvoit rompre toure mesure,
Verser le fiel de l'amère censure,
Venger son cœur, & traiter ici-bas
Les sots, ainsi que vous traitez les rats;
Répondez-moi: pensez-vous que moi-même,
(Moi qui suis bon, puisqu'ensin je vous aime,)
Oui, répondez : ditei-moi; pensez-vous
Qu'environné de critiques jaloux,
Je ne pourrois, comme eux, plein d'amertume,
A son caprice abandonner ma plume;

Fr. des bons mots empruntant le secours. Empoisonner & mes vers & leurs jours ! Graces aux foins qui, depuis mon enfance, Ont de mes sens dompté la violence. Toujours battu, mais bercé par les flots, Je ris en paix de l'orage & des fots. Leurs plats écrits, leurs cabales, leurs ligues, Le nœud secret de leurs sourdes intrigues. Ces comités, ces foupers clandestins, Où ces messieurs vont régler nos destins ; Où de Comus l'irritante fumée Aiguise encor leur langue envenimée : Où, dans l'accès de leur double appétit, A belles dents ils déchirent l'esprit; De ces bouffons les fades parodies. De leurs recueils les plates rapsodies. Le noir venin, le fiel de leurs écrits, N'excite en moi que le plus froid mépris,

Mais cependant l'abeille courroucée A la vengeance est quelquesois forcée. Lorsqu'elle va pomper le suc des steurs, Et du matin mettre à profit les pleurs, Souvent un sot qui la suit à la trace, Dans ses travaux l'interrompt & l'agace. L'abeille alors prend l'humeur du frélon, Sur l'importun darde son aiguillon; Et, daus un coin, bientôt notre imbécile, Triste & consus, maudit le volatile. L'neureuse abeille (il eût dû le savoir)

Recut du ciel un double réservoir. L'un est rempli de l'utile rosée. Ou'au sein des fleurs son adresse a puisée . De ce nectar si bienfaisant, si doux. Dont elle fait le partage avec nous, L'autre est rempli de ce cuisant acide . Dont l'aggresseur sent le venin perfide . Poisons qu'elle a ramassés & cueillis Également sur la rose & le lys. Car-à mon sot je dois encore dire Ou'autour de nous tout être qui respire: Que l'animat, l'homme & les végétaux Ont le principe & des biens & des maux ? Et qu'en ce point l'imprudent & le sage Savent en faire un différent usage. Où l'un choisit l'amertume & le fiel . L'autre distingue. & sait trouver le miel. Et c'est ainsi gu'au monde sublunaire Il n'est de mal que le mal qu'on fait faire,

Quoi! dans le temps où j'use mes esprits A raisonner, à polir mes écrits, Un impudent qui n'a d'autre mérite, Que le levain de sa bile maudite; Et qui, semblable aux reptibles obscurs, Dans un recoin vomit ses sucs impurs; Un vil Zoile osera, dans sa rage, Secrètement déchirer mon ouvrage; Et sur mes vers diftillant ses poisons, Mettre en bons mots de mauvaises raisons,

On me dira que, dans fa cotterie, Poussant plus loin la basse effronterie. Par quelques fots fottement écouté, Il n'est talent qu'il ne m'ait disputé ; Ou'il ofe plus ; que dans ces rimes même Où j'ai chanté tout ce que mon cœur aime (1). Où i'ai vanté ma patrie & mon roi. Où j'ai dépeint tout bon Français & moi, On me dira que fa haîne infenfée . Dénaturant le style & la penfée, Sur quelques mots interprêtés exprès . Aura voulu qu'on me fit mon procès? Je le faurai . je verrai fes cabales . Et froid témoin de ces ligues fatales, Je laisserai sa coupable fureur Calomnier mon esprit & mon cœur ? Non; mon dépit auffi-tôt se réveille, Lâches, craignez l'aiguillon de l'abeille :-Craignez, du moins, qu'armé de mes crayons. Du jour, sur vous, raffemblant les rayons, Je ne vous peigne & fasse reconnoître Sous des couleurs, trop fidèles peut-être, Jusqu'à ce jour, ma facile bonté A pu fouffrir votre importunité : Vous m'avez cru foible & pufillanime : Mais votre humeur ofe aller jufqu'au crime;

<sup>(1)</sup> LE PATRIQUISME, poëme. Voyez ci-devans, page 299 de ce volume.

Et toute entière à fes emportemens
De mes écrits passe à mes sentimens?
Ah! S... mais non... Que la nuit la plus sombre
Vous enveloppe encore de son ombre.
Al-je besoin d'ôter à la laideur
Le plâtre usé de son masque imposteur?
A nos regards de lui-même il s'entr'ouvre;
Et, malgré vous, l'œil public vous découvre.

Ma Muse ainsi renserme ses pinceaux.

Pattends encor des outrages nouveaux:
Mon cœur sensible & que le vôtre ossens.
Ne vous hait pas, mais il hait la vengeance.
Tout esprit doux se borne à menacer;
Le glaive est prêt, mais il craint de blesser.
Eh! plût aux dieux que, dans l'âge où nous sommes,
L'aménité rapprochant tous les hommes,
Unît les cœurs, les talens & les arts,
Sut émousser la pointe de ces dards,
Que des humains la fureur insensée
Lance avjourd'hui jusqu'au sein du lycée.

Qui penseroit, à voir ces démêlés, Ces longs débats toujours renouvellés, Ces noirs factums, ces brochures cruelles, Ces manteaux-courts, colporteurs de libelles, Ce vil estaim d'infectes bourdonnans, Nés dans la fange, emportés par les vents, Qui des marais dont ils viennent d'éclore, Vont ravager les richesses de Flore, Vont déposer sur les fruits de l'été Ces œufs féconds, dont le germe infecté
Fair pulluler tant d'immenses familles
De vers rongeurs & d'infâmes chenilles;
Qui penseroit qu'au milieu des rumeurs,
Des mouvemens, des ligues, des horreurs
Dont est troublé le monde littéraire,
Qui penseroit, dis-je, qu'en cette guerre
Il ne s'agit entre tant de rivaux,
Que d'un laurier, d'infructueux rameaux,
D'un faux encens qui s'exhale en sumée,
Et d'un vain bruit, qu'on nomme Renoramée;

Je vois par-tout, avec l'acharnement, Régner la haine & le dénigrement: Les froids bons mots, l'insipide ironie Versent leur fiel sur les fruits du génie. Des qu'un ouvrage au grand jour a paru, Dans les caffés, le critique accouru Sonne l'alarme, affemble ces pygmées. Ces légions de longs fifflets armées. Qui, ne fachant ni fentir, ni parler, De leurs poulmons savent du moins soufier Dans ces tuyaux, qu'une lache industrie A fait fervir d'organes à l'envie. Au milieu d'eux, leur chef déshonoré, Couvert d'opprobre, à la honte livré. Au noir tamis de la froide analyse Paffe l'écrit qu'il déchire & méprife. Bientôt le prisme & le compas en main, Pour résulta de son trifte examen ,

Il ne voit plus, dans l'œuvre qu'il cenfure; Qu'un rien pompeux fardé d'enluminure, Sur cet arrêt par sa bouche rendu, De ses suppôts l'escadron répandu Va par des cris, de folles incartades, Renouveller les sureurs des Ménades. Da dieu de l'Inde on croit revoir ses jeux. Précipitée à stots impétueux, L'horrible Orgie, au combat échaussée, Met en lambeaux le malheureux Orphée.

Vous en pleurez, messieurs les beaux esprits ; Mais vainement. Dans vos propres écrits De ces excès vous donnez des modèles. Tant d'ignorans, témoins de vos querelles, Lancent sur vous les traits envenimés. Les mêmes traits dont vos bras font armés ! . N'est-ce pas vous qui tenez à vos gages Ces embrions, ces petits personnages, De tout mérite ardens perfécuteurs, Intrus par vous au nombre des auteurs? Vous excitez les cris de la cabale. Redontez-vous une Muse rivale? A fa pourfuite alors vous envoyez Tous ces roquets, par qui sont aboyés Les candidats, les nourriffons du Pinde. Du double mont où fon esprit se guinde , Vous détournez son vol & son effor. Dans vos noirceurs vous faites plus encor > Vous répandez sur ce timide émule

L'aigre sarcasme, avec le ridicule. Ses vers par vous mutilés, travestis. A leurs lecteurs n'offrent qu'un cliqueris De mots sans ordre & de phrases usées. Sous un vernis vainement déguisées. Tel eft , fur-tout , l'art de nos profateurs : De nos tabieaux ils ôtent les couleurs . Laissent le trait, & privent le génie De cet éclat qu'il tient de l'harmonie. Ils n'aiment point ces nobles fictions. Ce mouvement, ce jeu des passions, Ces traits hardis, ces fougues téméraires Du vrai poëte élans involontaires. Ils n'aiment point ces mots, de qui le choix; De qui les sons, arrondis par la voix, En chatouillant notre oreille charmée . Donne la vie à l'image exprimée. Tout ce brillant, que leur morgue proscrit. N'est qu'un phosphore, un éclat de l'espriz, Ils aiment mieux une prose toisée, Où la raison lourde & symmétrisée . Ne peignant rien, mais définissant tout, S'appefantit, & differte fans gout.

Aussi voit-on tout rimeur subalterne Fêté par eux, sur le Pinde moderne. Voilà leur aigle: il a rimé, dit-on, Rimé Séneque, Aristote & Platon. Il est bien vrai, que sa docte Minerve En vains détails se morfond & s'énerve. L'inversion, toujours hors de propos,
Brouille en ses vers l'arrangement des mots:
Sa Muse, ensin, de graces déponillée,
Dans ses contours toujours entortillée,
Comme un reptile, au travers des taillis,
Péniblement se traîne à longs replis.
Mais il n'importe; on trouve dans ses rimes
L'empois du grand, ces devises sublimes,
Ces riens pompeux, ces recherches du cœur,
Et des pédans la sombre prosondeur.

Ce protégé dans leur troupe s'aggrége.
Voilà mon fot fier de ce privilége,
Qui, r'gentant l'école d'Apollon,
Regarde tout du haut de fa raifon.
Il est gonslé du fiel de la fatyre:
Fourbe, hypocrite, adroit dans l'art de nuire,
Il fait cacher son esprit médisant
Sous la faillie & sous un ton plaisant.
Mais sa gasté n'est que grimace vaine,
Son rire assreux est celui de la haine:
Enfin, il a pour taient singulier
Un art honteux, l'art de parodier.
Talent commun, sans verve & sans sublime.

Qu'il me réponde : a-t-il autant d'estime Pour ce Searron, ce bifarre Callot, Dont le burin & dont l'esprit factor Ont surchargé leurs peintures comiques D'êtres tortus, de formes fantasliques, D'anges proscrits en magors fagorés, De noirs démons fur des monfires portés, Qui, se coëssant du capuchon d'un moine, Tentent la soi du solitaire Antoine; Estime-t-il l'un & l'autre bousson Au même point qu'un Corrège, un Milton, Eux dont la touche & vigoureuse & pure Des traits de l'art embellit la nature?

Les faux plaisans, les difeurs de bons mots Par leur jargon n'en imposent qu'aux sots, Un vers heureux, dicté par le génie. Vaur tout le sel de leur plate ironie. Par un esprit équitable & sensé L'esprit d'autrui n'est jamais rabaissé: Et du railleur la stérile éloquence Est moins en lui talent qu'insuffisance. Mais finissez .... Quoi! Minette poursuit? De me; lecons est-ce donc là le fauit ? Cessez, vous dis-je, ou ces grisses cachées Par le cissau vont être retranchées. Imitez-moi : i'aurois pu démafquer Tant d'importuns ardens à m'attaquer : De leur cabale éclairant les manœuvres. Montrant leurs fronts où fiftent les couleuyres. J'aurois fur eux fait retomber les traits Ou'ils m'ont lancés par des ressorts secrets: l'ai dédaigné cette juste vengeance. Enfin . Minerte , imitez ma prudence ; Et désormais, tranquille à mes côtés, Bornant le cours de vos jeax détaftés.

### 216 ÉPITRE A MINETTE.

Souvenez-vous que le pouvoir de nuire Est étendu, mais qu'il faut le réduire; Et qu'il vaut mieux être par sa douceur; Dupe d'autrui, que méchant par humeur.

## O D E SUR LA POÉSIE,

COMPARÉ E
A LA PHILOSOPHIE.

### AVERTISSEMENT.

Monsieur Rousseau, par une singularité toujours soutenue & toujours plus inconcevable. semble vouloir anéantir les lettres & les arts au'il honore. Il étoit facile d'entrevoir, dans sa lettre sur les spectacles, sa manière de penser à l'égard de la poésie: il vient enfin de la developper dans son traité de l'éducation. Il s'y sert des expressions les plus méprisantes, tant sur la frivolité prétendue de ce talent, que sur l'inutilité de ceux qui le cultivent. Je n'ai point balancé à relever l'avilissement, où l'on semble vouloir plonger la partie la plus brillante de la littérature. Du moins imité-je en cela M. Racine, qui défendit le théatre contre messieurs de Port-Royal qu'il estimoit, dont il avoit été l'élève. & dont il devint l'ami-

## O D E

# SUR LA POÉSIE, COMPARÉE

A ce front où des dieux éclate la noblesse, A ces brillans lauriers qui, de sleurs enlàcés, Couronnent les replis de tes cheveux tressés, Oui, je te reconnois c'est toi-même, ô déesse! O poésse! ô toi 'fille des immortels, Sous l'ombrage des lys quel motif re ramène? Viens-tu redemander aux peuples de la Seine L'encens que leur mépris refuse à tes autels?

Muse, chère à mon cœur & toujours adorée, Commande! mes esprits vont s'élancer vers toi. Que ton rayon céleste étincelle sur moi; Arme mes soibles mains de ta lyre sacrée; C'en est fait; & mon sang, à stots précipités, Comme un torrent sougueux dans mes veines bouillonns. Tu m'inspires, déeste, & déja ma voix tonne: Elle torne sur vous, profanes!... Ecoutez!

Du sein des élémens confondus en tumulte Quel pouvoir a soudain tiré ce globe affreux? Il roule, épo vanté, sous un ciel ténébreux; Mais le jour luit, enfin, sur cette masse inculte. Je n'y découvre encore que d'immenses forêts, Repaire obscur où l'homme, errant avec la brute, Va se nourrir du gland, que sa faim lui dispute, Et se désaltérer sur le bord des marais.

Il rampe, se replie, &, dans la fange impure, Laisse pour monument du plus honteux affront, La trace de ses mains, l'empreinte de son front. Reconnostrai-je en lui le roi de la nature? Lui-même a méconnu sen empire nouveau. D'un limon trop épais son ame enveloppee De ses grands attributs n'est point encore frappée; Et le maître du monde en est le vil sardeau.

Quelle est cette beauté farouche, échevelée?
C'est sa compagne: en proie aux sammes de l'amour,
Elle erre, vaçabonde, & la nuit & le jour:
J'entends mugir sa voix sourde, inarticulée.
Cent rivaux, entraînés par une aveugie ardeur,
Se pressent autour d'elle: à ces accens bizarres,
Les tigres vont changer, dans leurs luttes barbares;
Le plaisir en combat & l'amour en fureur!

Vous, qui de vos leçons nous vantez la fagesse;
Philosophes si fiers, mortels si dédaigneux,
Est-ce par vos travaux que l'homme plus heureux
De ses fauvages mœurs adoucit la rudesse?
Vintes-vous, attendris sur le fort des humains,
Organes inspirés de l'arbitre suprême,
Démontrer l'homme, à l'homme ignoré de lui-même?
Du sceptre de la terre ornâtes-vous ses mains?

Non: mais fous le portique & de Rome & d'Athène On vit plus d'un fophifie, imprudent novateur, Vouloir, pour dégrader & l'homme & fon auteur, Dans fes brûlans foyers éteindre l'ame humaine. Votre misantropie à nos arts, à nos lois Ose encor présérer l'instinct des premiers âges, Va chercher les vertus chez des peuples sauvages; Et voudroit repeupler les antres & les bois.

Combien fut plus heureux le fublime génie, Qui, pour apprivoiser l'homme indiscipliné, Arracha des forèts cet être infortuné, Et des fociétés établit l'harmonie! O Muse, ce sut toi qui, par des novales si purs, Réunit les humains sous la lyre d'Orphée; Et Thèbes, ton ouvrage & ton plus beau trophée, Aux accords d'Amphion vit élever ses murs.

Mais en éclairant l'homme, en lui fervant de guide, Loin de l'humilier, loin de flétrir son cœur, Tu lui dis: « Fils des dieux, joui-, de ta grandeur,

- " Et vers l'Olympe, enfin, lève ce front timide.
- » Te couvrant des rayons de la divinité,
- " Ils t'ont paîtri, ces dieux, entre leurs mains facrées:
- » A ton esprit créé leurs ames incréées
- » Accordèrent le don de l'immortalité.

Tel, se reproduisant sous des sormes plus belles, L'insecte, qui rampoit dans la nuit des hivers, Au retour du zéphir s'élève dans les airs Et développe au jour l'or brillant de ses ailes, Tel l'homme, enorgueilli de connoître ses droits, Sort, en triomphateur, de ses hutres barbares. Les plus riches métaux, les marbres les plus rares Couvrent l'ami des dieux, sous de superbes toits. Homère vient: le feu de son puissant génie Une seconde sois séconde l'univers. Ce mortel créateur jusqu'au sond des ensers Etend & va porter le germe de la vie. Quel essor pourroit suivre un élan si hardi? Il franchit, d'un seul trait, les colonnes d'Alcide; Et le monde, embrassé dans un vol plus rapide, A, par des sistions, besoin d'être aggrandi.

- " Ce soleil, nous dit-il, dont la flamme épurés
- " Nous lance la lumière en traits étincellans,
- " Ce foleil, c'est un dieu dont les coursiers brûlans,
- " Soufflent les feux du jour, du haut de l'empirée.
- " Ces globes lumineux, autour de lui roulans,
- " Oui mêlent à la nuit leur clarté tempérée.
- " Ce sont aussi des dieux, dont la marche affurée
- " Marque, avec des points d'or, la mesure des ans. "

Sur la pourpre & l'azur couchés près de leur maître, Bientôt, dans le palais de l'Immortalité, Il nous peindra les dieux buvans la volupté, S'enivrans du bonheur, l'effence de leur être.

Vénus entre fes bras careffera fon fils,
L'Amour, dont le pouvoir lui foumet la nature,
Qui, dans les plis flottans de sa belle ceinture,
Fait badiner les jeux, les graces & les ris.

Le gendre de Cérès, dans les royaumes fombres, Sous sa fourche inflexible épouvante les motts. La fière Néméss, qu'entourent les remords, De ses fouers vengeurs frappe les pâles ombres. Le trident de Neptune ensle, applanît les flots. Aux pieds du dieu des dieux un aigle, dans sa serre, Tient ces foudres grondans, ces flèches du tonnerre Que forgca le cyclope, aux antres de Lemnos.

Une vie immortelle est par-tout répandue;
Tourest empreint du sceau de la divinité.
Hondre croît la voir, dans son immensité,
Voler avec les vents, rouler avec la nue;
Il la voit au sommet du chêne audacieux,
Sous les humbles roseaux, sous les joncs des fontaines,
Dans l'herbe des vallons, dans les épics des plaines;
Et ce vaste univers n'est qu'un temple à ses yeux,

O mon maître adoré, quelle foule d'images!
Toutest sublime & sier sous tes brillans pinceaux.
Tristes réformateurs 'près de ces grands tableaux,
De quels prix deviendront vos préceptes sauvages?
Vous desséchez les fruirs, vous sérrissez les sleurs,
N'anéantissez point des sictions si belles;
J'abjure, en les sentant, vos vérités cruelles;
Et j'aime mieux, enfin, d'agréables erreurs.

Ceffez d'appefantir le compas d'Uranie Sur les dépôts facrés du langage des dieux : Calculez la hauteur & l'espace des cieux ; Mais la raison ne peut mesurer le génie: Son éclar le dérobe à nos yeux étonnés. Ain l'aftre du jour, nageant dans la lumière , Pour sermer devant lui notre soible paupière , N'a besoin que des seux de son disque émanés.

Quoi! votre orgueil, jaloux des plus belles couronnes, Les arrache du front des plus grands écrivains? Vous souillez leurs tombeaux; & vos profanes mains Du temple de la Gloire ébranlent les colonnes?

#### 224 ODE SUR LA POÉSIE.

Eh! quels maux ont produit & leurs chants & leurs vers ? Ont-ils du fanatifme enfanglanté l'idole ? Non: mais on vit fouvent les clameurs de l'école , Pour des opinions, embrâfer l'univers.

Quels feroient donc vos droits & qu'osez-vous pré-

Dans les fastes des temps cherchons la vérité.
Du célèbre Platon le disciple vanté
Forme le jeune cœur & l'ame d'Alexandre:
Quoi! déjà dans ses mains & le glaive & les seux?
Quoi! sur le char sanglant du démon de la guerre,
Ce héros forcené va ravager la terre;
Et l'élève d'un sage est un brigand sameux?

Mais quel autre spestacle à mon ame attendrie! Est-ce-là cet Ostave entouré de bourreaux, Qui, d'un soible sénat renversant les saisceaux, Sous un sceptre de ser sit gémir sa patrie! Tout est changé: je vois le plus grand des Césars: C'est Auguste, l'ami des ensans du Parnasse, Qui, sensible aux accords de Virgile & d'Horace, Donne la paix au monde & fait régner les arts,

Cessons de disputer un frivole avantage.
Rivaux trop orgueilleux, & qui nous outragez,
Que les lauriers du Pinde, avec vous partagés,
Puisse nous rassembler sous leur tranquille ombrage;
Des nymphes d'Hipocrène Uranie a les droits;
Imitez-la: quittant les globes & les sphères,
Souvent elle s'unit à leurs danses légères,
Et mêle ses accens au concert de leurs voix.

### PREMIERE NUIT

D'YOUNG,

TRADUITE EN VERS FRANÇOIS.

### AVERTISSEMENT.

II N ami m'avoit dérobé cet essat de traduction; il ne me fit l'aveu de son infidélité, qu'au moment où l'impression étoit achevée. Sans cela, je n'aurois jamais consenti à la publicité de quelques vers faits dans la seule idée de m'essayer dans un genre de poésie, dont notre langue n'a aucun modèle. Je n'ai point eu, sur-tout, la prétention d'entrer en rivalité avec M, le Tourneur, dont l'ouvrage a eu un succès si général & obtenu à si juste titre. Je ne m: suis point fait un scrupule de m'enrichir des beautis & des expressions heureuses répandues dans sa traduction. Par une suite de la même liberté, j'ai changé l'ordre & le fonds des idées, lorsque la marche du style poétique & l'harmonie des vers m'ont paru l'exiger.

# PREMIERE NUIT

To 1, le dieu du repos & que l'ombre environne, sommeil viens m'affoupir!... hélas! il m'abandonne! Tel qu'un ami perfide, il fuit les malheureux. Empreffé fous le dais d'un lir voluptueux, De tout être plaintif il évite la couche: L'infortuné l'appelle & fon cri l'effarouche: L'infortuné qui dort, dort fans tranquillité.

Après quelques momens d'un repos agité, Je me réveille... Heureux celui dont la paupière Ne se rouvre jamais aux seux de la lumière! Trop heureux le mortel qui ne s'éveille plus! Si l'on rêve au tombeau, ces vœux sont superflus.

Je fommeillois... Un fonge & de vaines images
Ont fatigué mes fens battus de mille orages;
Défespéré, trainé de malheurs en malheurs,
Des plus cruels tourmens j'éprouvois les horreurs.
Eh! quoi, fouffrir encor des maux imaginaires!
Un foufle a dissipé ces trompeuses chimères;
Mais après les erreurs d'un pénible fommeil,
L'affreuse vérité m'attendoit au réveil.
Quel réveil! qu'ai-je vu! J'ai vu trois mausolées,
Où des plus chers objets les ombres désolées
A mes yeux attendris demandent tour-à-tour
Les pleurs de l'amitié, les larmes de l'amour.

### 223 LESNUITS D'YOUNG,

Le jour ne suffit point aux peines que j'endure; Et la nuit ... oui, la nuit, même la plus obscure, Alors que tout s'éteint dans sa noire épaisseur, Est moins trifte que moi, moins sombre que mon cœur, Ce fantôme voilé, que le silence mène, Alis, en ce moment, fur son trône d'ébène, Du plus épais nuage enveloppe les airs : Et son sceptre de plomb pèse sur l'univers. Quelle ombre impénétrable & quel calme immobile ! La nature se tait dans sa marche tranquille: L'oreille écoute en vain, l'œil ne voit plus, tout dort : Tout semble anéanti, rien n'est mû, tout est mort. De ce vaste repos combien l'ame est frappée! O des mondes détruits l'image anticipée ! Trifte & dernier soleil!... jour affreux, hate-toi ! Viens tirer le rideau... tout est fini pour moi !

Couple majestueux, obscurité, silence, Vous, nés avant les temps & dans le vuide immense, Vous dont la paix, charmant le mortel abattu, Adoucit la pensée & soutient la vertu; Venez, raffermissez ma raison qui succombe: Je vous remercirai dans la nuit de la tombe. La tombe est votre empire; & c'est dans le cercueil Que l'homme, déposant son faste & son orgueil, Humilié, soumis au bout de sa carrière, Acquitte le tribut que vous doit sa poussière,

Vaines divinités, ferez-vous mon appui? Non, j'invoque mon dieu! qu'êtes-vous devant lui? Devant Devant lui, dent la voix & puissante & séconde Pénérra du chaos l'immensté prosonde; Qui, du creux de l'abime élevant l'univers, En globes ensammés le lança dans les airs; Qui de l'antique nuit éclairoissant les voiles, Sema sur leur azur l'or brillant des étoiles; Qui du soleil, ensin, allumant le slamboau, S'annonça pour monarque à ce monde nouveau.

Être suprême! instruis mon ame qui s'egare. Voici l'heure paisible, où les yeux de l'avare Veillent, appesantis sur de vains monceaux d'or : Les miens s'ouvrent sur toi, sur toi, mon seul trésor : Ce n'est que dans ton sein que je cherche un asyle. Le filence est moins calme & la nuit moins tranquille : La nuit couvre, à la fois, & mon ame & mes sens, De tes rayons divins que les feux renaissans Percent le noit tiffu de ces voiles funebtes : Fais luire ta sagesse au milieu des ténèbres. Je voudrois, rejettant le poids de mes chagrins, M'arracher à moi-même, à mes affreux destins, Dans la nuit de la mort enfoncer mes penfées. Les scênes de la vie, à mes yeux retracées, Sur mes propres malheurs calmeront mes esprits. D'utiles vérités viens remplir mes écrits : Sois mon guide, conduis mes pas vers la fagesse; De ses liens sacrés enchaîne ma foiblesse. Loin du mal, vers le bien poufic ma volonté. Grand dieu! tu m'as puni! tous tes coups ont porté : Tome II.

230 LESNUITS D'YOUNG,

J'ai bu le vase affreux, versé dans ta colère, Son fiel est dévorant, mais qu'il soit salutaire!

L'heure sonne! on la compte; elle n'est déjà plus : L'airain n'a nonce, hélas! que des momens perdus : Son redoutable fon m'épouvante, m'éveille; Et c'est la voix du temps qui frappe mon oreille. S'il ne m'abuse point, le lugubre métal De mon heure dernière a donné le fignal : C'est elle !... Où retrouver tant d'heures écoulées ? Vers leur fource lointaine elles font refoulées : Le seul effroi me reste & l'espoir est banni. Il faut mourir, finir ... quand je n'ai rien fini. Où vais je? Et quelle scène à mes yeux se déploie? Desbords du lit funèbre, où palpite sa proie, Aux lugubres clartés.de son pale flambeau, L'impirovable Mort me montre le tombeau. Eternité profonde, océan fans rivage! De ce terme fatal, c'est toi que j'envisage. Sur le fle ive du temps, quoi! c'est-là que je cours? L'éternité pour l'aomme ?... il vit si peu de jours ?

Autant que son auteur, l'homme est inconcevable. De deux êtres divers mélange invraisemblable, Son bizare destin stotte indéterminé, Vil & grand, pauvre & riche, infini, mais borné, Rien par ses vains trésors, tout par ses sépérances, De l'ur & l'autre extrême il franchit les distances; Il touche aux opposés, dont il est le milieu; Et l'homme es la nuance entre l'atôme & Dieu. Noble & brillant anneau de la chaîne inégale, Qui du néant à l'être embrasse l'intervale,

De l'ange & de l'insecte il parrage le sort. Foible immortel, blefié du glaive de la mort, Enfant de la pouffière, héritier de la gloire, Un ver... un dieu... chez lui tout est contradictoire. Qui peut s'interroger, s'observer sans effroi? Je palis, je recule... épouvanté de moi! Dans ses propres foyers ma pensée étrangère Me parcourt tour entier, cherche un jour qui l'éclaire : Au travers de mes sens, mon ame veut se voir. Et l'être intelligent ne peut me concevoir. Oui, l'homme est, pour lui-même, un effrayant my ftère: Au sein de la baffeffe, au fein de la mifère, Son front s'éiève au ciel, de gloire environné: Il est plus ner encore qu'il n'est infortuné. Sur mes defins confus ma raifon indécise Flotte entre la terreur, la joie & la surprise : Orgueilleux & fouffrant , je m'admite & me plains; Er je crois & je doute. & j'ef ière & je crains. Oui peut me conserver, qui peut m'oter la vie ? Un jour, il faut bien qu'elle me foit ravie : Mais aussi rien ne peut m'enchaîner au tombeau: L'ame y prend son effor vers un monde nouveau.

Non, l'immortalité n'est point un chimère; Sur ce grand intérêt la nature m'éc aire. Ce ciel ébleuksant, ce doms britaire.x Laisseéchapper vers moi, du cen rede les seux, Un rayon précurseur de la gloire suprême: Tout la peint à mes yeux, tout... c sommeillui-même. Quand ce dieu taciturne abandonne au repos

### 232 LESNUITS D'YOUNG.

Mes fens appefantis fous de mornes pavots, Des fers de sa prison libre & débarassée . Mon ame suit encor le vol de la pensée. Sur un sol fugitif formant des pas trompeurs. Elle foule tantôt la verdure & les fleurs : Tantôt trifte, penfive & s'enfoncant dans l'ombre, Elle fuit, effrayée, un bois lugubre & sombre. D'un rocher, quelquefois, elle roule foudain; Ses bras enfanglantés l'y fuspendent en vain : Elle retombe : un lac la recoit dans fa-chute : Sa peur oppose à l'onde une pénible lutte, Eile se débat, nage & , regagnant le bord , Sur le roc escarpé gravit avec effort. Dans la course des vents quelquefois entraînée. Elle s'élance & croit planer, environnée De ces sylphes brillans, de ces esprits divers, Fantômes revêtus de la pourpre des airs. Mais, foit que fon erreur la confole ou l'afflige, De fes fonges confus le bizarre prestige Lui dit, que son instinct, son vol impérieux L'élève vers fa fource . en l'élevant aux cieux ; Ou'aux plaines de l'Ether développant son aîle, Elle abandonne un corps appesanti , loin d'elle ; Que son être est plus noble; & qu'elle ne sort pas De la vile poussière éparse sous mes pas.

Ainsi l'ombre elle-même, à travers son nuage, De l'immortalité me présente l'image: Un jour pur, éternel, s'annonce dans la nuit. Le sience me parle & le rêve m'instruit.

On se berce, en veillant, de songes plus funestes.

A la clarté du jour. sous les voûtes célestes. N'ai-je pas mille fois occupé mon réveil De fantômes plus vains que les jeux du fommeil ? Infenfé! j'espérois, je voulois l'impossible: Je cherchois, dans l'orage, un calme incompatible, Sur ce globe mouvant égarant mes desirs. Je croyois, dans leur fuite, arrêter les plaisirs. Ouel brillant univers habitoit ma jeunesse! Comme il s'embellissoit au gré de mon ivresse! A l'essaim des amours les jeux entrelacés, Des folâtres plaisirs les groupes dispersés De ce monde charmant ornoient les perspectives : Mon prisme y répandoit les couleurs les plus vives. Ebloui de l'éclat de ces rians tableaux, Tel que le ver, captif fous l'or de ses réseaux, Qui de ses propres nœuds s'embarrasse & se lie, Je m'entourois des fils tissus par ma folie: J'épaissifficie le voile étendu sur mes veux. Aveuglé par mes mains, fuyant l'éclat des cieux. Du jour de ma raifon redoutant la lumière, J'aimeis à me rouler dans ma chaîne groffière. Hélas! & de mes fens j'idolatrois l'erreur: Satisfait & trompé, je goûtois mon bonheur, Lorfque foudain i'entends ces timbres formidables. Ces sons retentissens en échos lamentalles, Ces cloches, qui fans cesse, aux goudres du tombeau Appellent des humains le malheureux troupeau. Je m'éveille & me vois, à mon heure suprême, Livide & desféché, foible & mourant moi-même. Plaifirs, tréfors, grandeurs, tout s'est évanoui!

### 234 LES NUITS D'YOUNG.

J'ai perdu l'univers dont mon ame a joui.

Il ne lui reste, hélas! de cet immense empire,
Qu'un automare usé que la mort va détruire.
Oui; les fils, qu'Arachné développe dans l'air,
Sont des cables pesans, sont des chaînes de ser
Près de ces nœuds légers, dont l'étreinte nous lie
Un moment au bonheur, un moment à la vie.

Tranquillité des cieux, toi feule aux immortels Donnes le vrai bonheur & les plaifirs réels : C'est-là qu'ils coulent purs de leur source sacrée. Rien n'arrête en son cours, leur égale durée : Où le bonheur peut fuir, le bonheur n'est jamais. Au féjour fortuné de l'éternelle paix On ne voit point monter ces vapeurs vagabondes, Qui, des plaines de l'air descendant sur les mondes, Y versear le malheur ou quelques biens suspects. Dans la malignité des plus sombres aspects. Sur ce globe orageux l'influence des aftres Jette ainsi ses poisons & d'éternels désaftres. Quand la fatalité, moins cruelle en ses jeux, Fair forrir . de fon urne . un hafard plus heureux, Sa faveur éphémère est aussi-tôr détruite. Si d'immenses débris le temps sème sa fuite. Si de l'énorme faux, que soulève son bras, Il moissonne, en courant, les plus vastes états; Chaque heure, de son glaive également armée, Frappe les vains plaisirs, dont notre ame est charmée. Eh! combien sont flétris dans leur germe infecté! Mon rapide bonheur fut à peine goûté : Le monde le promet & jamais ne le donne:

La fortune le prête & toujours l'empoisonne.
Le bonheur sur la retre! en quel temps! en quels lieux ?
La rédité suit... l'ombre abuse nos yeux.
C'est la seule vertu qu' le goûre & l'épure :
Puisé dans elle-même, elle seule en est sure.
La vertu ne veut point d'un bonheur emprunté :
Ainsi que du soleil s'écoule la clarté,
Sa joie indépendante émane de son être.
Ah! que n'ai-je appris d'elle à peser, à connoître
Et mes plaisirs si saux & mes biens si peu vrais!
Qu'elle cût, à ma vieillesse, épargné de regress!

Implacable tyran, dont le pouvoir se sonde Sur la destruction des empires du monde; O mort q i dois un jour, sur le trône des airs, Éteindre & dévorer l'astre de l'univers; Replonge tout, barbare, au sond des noirs abimes: Les mondes, leurs soleils, ce sont-là re, vistimes; Mais, moi, puis-je être, hélas! digne de ton courroux? Pourquoi sur un atome appesantir tes coups?

L'astre des nurs à peine, en sa course nocturne, Eut arrondi trois sois son globe raciturre, Que, d'un trait de ta main, mon cœur déjà percé S'en est sensi, trois sois, mortellement blessé. C'est en vain que le temps coule & change mes heures, J'habite vainement de nouvelles demeures, Je n'y retrouve point le plaisir qui m'a fui: Un divorce éretnel me sépare de lui. De mes résexions le poisson me consume: Il s'aignit sur mon cœur abreuvé d'amertume. Hélas! l'obscurité, le silence des nuits

### 235 LES NUITS DYOUNG,

Redouble encor l'horreur de mes profonds ennuis: Je m'v sens dévoré du feu de ma pensée. Par elle, quelquefois ma douleur careffée, Se flattant d'y revoir les biens que j'ai perdus, La fuit. dans les détours des temps qui ne sont plus, Mais là, d'un fer caché, sa fureur m'assassine. Pour ajouter encore aux maux qu'elle imagine, De mes plaisirs passés l'inhumaine se sert : Aux lieux, qu'ils habitoient, je ne vois qu'un désert, Ou'une plage lugubre où voltigent des ombres : Aux rayons expirans de quelques lueurs fombres, J'y vois de mon bonheur les vains débris épars. Tous mes ressouvenirs sont armés de poignards, Tous; & ces voluptés qui me furent si chères, Mon faste éblouissant, mes grandeurs passagères A mes esprits confus n'ont laissé que l'effroi.

Mais, quoi? dois-je me plaindre & ne plaindre que moi? Non, non: mes triffes yeux pleurent une infortune Par-tout multipliée, a mille êtres commune: Le malheur fut toujours la loi de l'univers. Les mortels, fous des traits, fous des poisons divers, En ont senti la pointe, ou bu la coupe amère; Ils ont tous hérité des douleurs de leur mère: Leur mère, dans ses flancs déchirés & meurtris, Transmit sa dessinée à ses malheureux fils.

Combien, autour de nous, mugissent de tempêtes ? Que d'écueils sous nos pas, de sléaux sur nos têtes ? Le glaive des guerriers, le poignard des tyrans, Le seu de la discorde & celui des volcans, La peste infestant l'air des poisons qu'elle exhale. Des prompts embrasemens l'étincelle fatale, La faim, la pâle faim, qui creuse des combeaux. La misère trainant ses horribles lambeaux. Le désordre, le choc de la nature entière Tourmentent des mortels la pénible carrière. Ici, privis du jour, à jamais renfermés Sous de noirs fouterrains, des spectres animés S'enfoncent, à regret, dans une mine avare. Là, fur le sein des mers, un despote barbare A la rame pefante enchaîne ses égaux. Sans qu'un ordre plus doux suspende leurs travaux. De la vague orageuse ils brisent la colère; Et le seul désespoir est leur affreux salaire. Ici des malheureux, vieillis dans les combats, Epuisés, mutilés pour des maîtres ingrats, Vont, le long des pays défendus par leurs armes. Mandier un pain noir, qu'ils détrempent de larmes, Là, d'éternels befoins, d'incurables douleurs, Dans un cruel accord unissant leurs fureurs. A mille infortunés, pressés par l'indigence, Ne laiffent qu'un cercueil pour dernière espérance, Vois-tu, sous ce parvis, cette foule de morts? Le fein des hôpiraux les rejette au-dehors. Entends-tu ces mourans, qui demandent leur place Et d'un lit douloureux follicitent la grace ? Que d'hommes, mollement élevés & nourris. Sur le seuil des palais font entendre leurs cris! L'humiliant refus repousse leur prière Riche voluptueux, courez fous la chaumière; Et lorsque le plaisir s'émousse sur vos sens,

### 238 LES NUITS D'YOUNG.

Quand l'habitude éteint vos défirs languissans, Volez respirer l'air de ces tristes asyles, A la-main, qui demande, ouvrez des mains faciles; Le spectacle touchant de tant de maux souscerts Rendra vos goûts plus viss & vos plaisers plus chers. La sensibilité s'éveille dans les larmes, Mais, la pitié pour vous auroit-elle des charmes? Non, barbare! jamais elle n'émut vos cœurs? Jamais vos froides mains n'ont essuyé de pleurs!

Encor fi , réservé pour un juste supplice , Le trait de la douleur n'arteignoit que le vice; Mais, de la vertu même il attaque les jours, De la fatalité le malheur fuit le cours. Intempérant ou fobre, innocent ou coupable, On ne peut éviter un mal inévitable. Fuit-on dans les déserts? le chagrin nous y suit : La peur hâte la chute & le prudence nuit. Chaque pas que l'on fait loin des bords de la tombe Vous entraîne vers elle: & qui la fuit y tombe, La félicité même, en couronnant nos vœux. Ne nous donne jamais ce qu'elle offroir d'heureux. La réalité trompe & détruit l'espérance : Au vuide, qu'on éprouve, on sent leur différence. Dans nos lours les plus beaux, que d'orages fecrets! La joie a ses dégoûts, le plaisir ses regrets. En vain de ses faveurs la nature est prodigue: De son cours le plus doux le calme nous fatigue. L'amour a des fureurs, l'amirié des soupçons : L'œil jaloux voit par-tout de lâches trahisons. Nul bien qui n'offre un doute, & nul mal qu'on ne croie.

Le cœur, le plus heureux, empoisonne sa joie. Hélas! sans accidens que de calamités! Sans guerre & sans rivaux combien d'hossilités! Eh! qui peut des mortels calculer les alarmes? Mes yeux, pour tant de maux, n'out point affez de larmes,

Que d'horreurs fur ce globe & que d'affreux climats! Oue la fécondité s'étend peu fous nos pas! Pour quelques champs heuroux, quelques vallons fertiles Combien de fol inculte & de plages stériles ! Là, le sauvage aspect des plus sombres forêts; Ici, l'impur limon, la fange des marais: Là, des fables brûlans, ici des mers glacées : Là, vers un ciel obseur des roches élancées. Plus loin, dans les déserts, des reptiles affreux. Des monstres, des poisons, & la mort avec eux. Ce tableau de la terre est celui de la vie. Et l'homme, en ce féjour, se croit digne d'envie? l'ovaume misérable, où tout blesse l'orgueil. Où le trône s'écroule & fond dans un cercueil : Où le plaisir est froid, où la peine est cuisante, Où le chagrin dévore, où le repos tourmente; Où de nos passions le restux orageux Emporte, loin de nous, & nos cœurs & nos vœux, Où la mort, sous nos pas, ouvrant ses noirs abimes, Menace, à chaque instant, d'engloutir ses victimes. O lune, aftre inégal, trific flambeau des nuits, Ton globe est moins changeant que le globe où je fuis! Mais, que vois-je? il pâlit, il lance un jour horrible: Témoin de mes malheurs, y ferois-tu fensible?

### 240 LES NUITS D'YOUNG,

Me plaindre! ... & le vieillard implore mon appui > Et l'enfant jette un cri qui m'appelle vers lui! Ah! volons: dans mes bras accueillons leur foiblesse: L'humanité me parle & pour eux m'intéresse. La nature nous fit un cœur compatissant ; Le cruel qui ne plaint que les maux qu'il ressent, Mérite que leur poids fur lui s'appefantisse: Mais, des peines d'autrui partager le supplice. Mais, les fouffrir foi-même & leur donner des pleurs! Cette pitié fublime ennoblit nos douleurs. Que dis-je? on se console en pleurant sur les autres : Les maux que nous plaignons adoucissent les nôtres. O yous, yous, mas égaux, yous, malheureux humains, Vous, qu'un destin semblable unit à mes destins, Si, dans un cœur fensible, il est pour vous des charmes. Montrez-moi vos douleurs & comptez fur mes larmes!

Si l'homme, d'un feul pas, entroit dans l'avenir, Qu'il verroit de grandeurs au moment de finir! Que de biens fugitifs, que de chutes prochaines! Que l'on auroit pitié des fortunes humaines! Lorenzo, la fortune est prodigue pour toi: En recevant ses dons, tremble & pâlis d'effroi! Son fourire perfide aunonce des disgraces: Ses trompeuses faveurs son: autant de menaces. Ah! crains de t'assoupir aux accens de sa voix: Crains l'or empoisonné de la coupe où ru bois: Veille, prudent pilote, & n'attends pas l'orage: Le calme le plus doux est voisin du naufrage. Crois-moi; le ciel t'éprouve & ne t'arien donné:

Crains, dans un fort heureux, un fort infortuné. Va, je ne me fais point une barbare joie De dissiper l'ivresse où ta raison se noie. Tu le penses peut-être. & l'orgueil de ton cœur Sollicite de moi l'aveu de ton bonheur : Mais ra félicité n'a rien qui m'en impose: Je vois le précipice où ta langueur repose. Sur fes bords émaillés mollement endormi . Tu rêves des plaisirs, dont frémit ton ami. (Pardonne à ma pitié ce langage févère) Sais-tu que le bonheur est un prêt usuraire, Que l'infortune, un jour, viendra dans ton palais Exiger durement le prix de ses délais; Que l'homme heureux contracte & s'engage avec elle. Ou'on acquitte trop tôt cotte detre cruelle, Et que l'adversité, s'armant de fouets vengeurs, A nos plaifirs paffés mefure nos douleurs? Ah! d'une folle joje évite l'imprudence : Il faut, pour mieux jouir, borner la jouissance. Dans des transports trop viss le bonheur se détruit ; Le désespoir nous reste & l'il'usion fuit. Tels que ces faux amis, dont la vaine tendresse, Sans motif & fans choix, perfécute ou careffe : Nos volages plaisirs se rournent contre nous : L'amertume succède au nectar le plus doux. Non; point de volupté que le temps ne corrompe : Lorenzo, je l'ai dit; crains le bonheur : il trompe,

Cher Philandr:, avec toi j'ai vu le mien périr : Sous le fouste mortel de ton dernier foupir, Tome II.

### 242 LESNUITS D'YOUNG.

J'ai vu se diffiper ce foible météore: J'ai perdu tous mes biens... ta tombe les dévore. L'univers, à mes yeux flétri, désenchanté; Ne m'offre plus l'éclat, qu'il t'avoit emprunté. Ce charme qu'un ami répand fur la nature. Ces fantômes brillans, cette riche parure, Tout ce qui me fut cher, tout s'est anéanti. Vil rebut des humaius, fous l'age appesanti. Jeté dans un désert & perdu dans le vuide, J'arrose de mes pleurs le sol le plus aride. Tout s'éteint, tout s'efface & l'enchanteur est mort, O misere de l'homme! ô déplorable sort! Quoi! mon ami n'est plus qu'une cendre glacée, Sous un marbre lugubre, immobile & pressée! Philandre, tu touchois au terme de tes vœux : Tu prenois, vers la gloire, un voi impétueux. Jeune triomphateur, des mains de l'Immortelle Déjà tu recevois la palme la plus belie; Tu montois für fon char d'un air calme & ferein : Mais, un monstre perfide & caché dans ton sein, La mort, l'affreuse mort, se gliffant en filence, Riant de tes projets, de ta folle espérance; A l'heure du triomphe, au moment de l'orgeuil, Sous un froid mausolée enferma ton cercueil.

L'homme ne prévoit rien, à peine il conjecture: Sans guide & fans lumière, il marche à l'aventure, Ses vains pressentimens ne sont que des erreuts. Combien de fois, son rire expiradans les pleurs! Hélas! que notre vue est foible & limitée! Par un sombre rideau toujours interceptée, Au-delà du présent elle ne va jamais:
Le moment qui doit suivre est sous un voile épais;
Et l'aiguille du temps, es heures entourée,
Ne nous donne à la sois qu'un point de leur durée:
On ne peut ni hâter, ni devancer leur cours.
Avant qu'elle se mêle au nombre de nos jours
Le sort veur que chaque heure & jure & lui réponde
De garder ses secrets dans une nuit prosonde:
Hélas! & dans ce dotte, où stotte l'avenir,
L'éternité peut naître & le temps peut sinir!

De la fatalité telle est la loi suprême;
Ce qui doit être un jour peut être à l'instant même :
A la mort, au destin les montens sont égaux;
La sécurité trompe & tout espoir est faux.
De l'homme, cependant, l'orgueilleuse chimère
Nourrit du lendemain l'attente mensongère;
Ce lendemain fatal le conduit au tombeau.
Lui-même de ses jours croit tourner le suseau;
Il en étend le fil, il en grossit la trame.
Dans les illusions de l'espoir qui l'ensamme,
Sur un fable mobile il ésève, il construit;
Il projette le jour... il expire la ruit.
Ah! Philandre étoit loin de commander sa tombe!

L'erreur la plus grossère, où l'humanité tombe, Est que, jeune ou mourant, l'homme soit convaincu Qu'il commence de vivre, & qu'il n'a point vécu. Il se croit, chaque jour, au jour qui l'a vu naître. Au sein de l'avenir il rejette son être; La sagesse l'attend dans un âge plus mûr.

#### LES NUITS D'YOUNG,

Tranquille, il applaudit à ce fage futur;
Et l'homme du moment, plein de, cette espérance,
D'un projet de vertu s'enorqueilli d'avance.
C'est ainsi que le temps échappe de nos riains;
Nous perdons des jours sûrs pour des jours incertains.
Déjà dans son été, l'homme à peine soupçonne
L'imprudente conduite, où son goût l'abandonne.
D'un âge moins sougueux il prévoit la faison;
Plus calme, il se promet d'écouter sa raison;
Mais l'automne s'écoule & rien ne s'exécute.
La peur le détermine au moment de sa, chure;
Dans l'hiver de sa vie il tente un foible effort;
L'habitude résiste... il balance... il est mort!

La mort!... tout nous en offre & l'image & l'idée; Mais combien peu notre ame en est intimidée! Près de nous porte-t-elle un coup inattendu? Il étonne, un moment, notre orgueil éperdu. Ouoique de nos amis la foule disparoisse. Quoiqu'ils meurent du trait, dont la pointe nous bleffe ; La cicatrice est prompte & se ferme soudain. Sous un ciel menacant l'orage gronde en vain : L'épouvante finit quand la foudre est éteinte; Hélas! on se rendort dans un calme nouveau! La trace de la flèche & du vol de l'oiseau Dans le vague des airs est moins vîte effacée, Que ne l'est de la mort l'importune pensée. Des antres du trépas les fombres profondeurs Ont à peine recu les objets de nos pleurs, Que leur trifte mémoire y reste ensevelie.

Philandre! ah! malheureux! qui? moi, que je t'oublie!

Mânes chers & facrés, ô mon ami... jamais!
Rien; non rien dans mon cœur n'effacera tes traits;
Ce cœur, plein d'amertume, est plein de ton idée.
Crois-moi; l'aube du jour fût-elle reardée,
Dans son cours le plus lent, la plus longue des nuits
Ne pourroit épuiser l'excès de mes ennuis;
Er le cri matinal du chantre de l'aurore
Aux cris de ma douleur se méleroit encore.

Déjà sa voix percante annonce le soleil ... Pourquoi, fatal oifeau, presses-tu ton réveil? Ah! les infortunés frémissent de t'entendre! O toi, toi, dont le chant est un soupir si tendre, Philomèle, poursuis tes accords douloureux! Comme toi déchiré, comme toi malheureux. Je me plais à gémir, à soupirer dans l'ombre. Tous deux environnés du voile le plus sombre. Nous pouffons nos regrets vers la voûte des cieuxa La nature, écoutant tes sons harmonieux. Semble de tes douleurs plaindre la violence : Et les astres émus se roulent en silence. Mais, hélas! à mes cris les aftres, l'univers. Tout est fourd; & ma voix fatigue en vain les airs. Cependant, Philomèle, autrefois le génie De tes plus doux accens surpassa l'harmonie: Des esprits immortels, élevans leur effor, Enfantèrent des sons, qui nous charment encor. De ces chantres fameux j'imite le délire : Entre mes doigts glacés j'ose prendre leur lyre; Mais combien ma foiblesse énerve ses accords!

#### 246 LESNUITS D'YOUNG

O vous, qui m'inspirez vos sublimes transports. Audacieux Milton , & toi, divin Homère , Vous chantiez, entourés d'une ombre involontaire: Moi, dans celle des nuits je m'enfonce par choix. Embrafé de vos feux, que n'ai-ie votre voix ! Pope, le dieu des vers, l'amour de ma patrie, Peignit l'homme mourant sous le poids de la vie : Dans un plus noble effor je le chante immortel. M'élançant de la terre au féjour éternel, J'abandonne ce globe, arrosé de mes larmes; Pour un être souffrant peut-il avoir des charmes ? L'espoir du malheureux est l'immortalité. Dans le cercle du temps loin de s'être arrêté, Si Pope de son vol eût poursuivi la trace Et porté jusqu'au ciel sa généreuse audace. Au-devant de ses pas, à ses yeux satisfaits L'éternité brillante eût ouvert fon palais. Moins rimide que moi, franchissant la barrière, Entraîné dans des flots d'azur & de lumière, Il eût décrit l'Olympe où l'homme est appellé : Consolateur du monde, il m'auroit consolé.

# SECONDE NUIT

D'YOUNG,

TRADUITE EN VERS FRANÇOIS.



## A VERTISSEMENT.

LE m'étois engagé, à la sollicitation de quelques amis, à donner successivement six des nuits d'Young: d'autres personnes, qui veulent bien s'intéresser également à moi, m'ont détourné de ce projet. Des sentimens & des conseils si contradictoires étoient appuyés de raisons également déterminantes : il en est résulté, dans mon esprit, un équilibre que, peutêtre, la fantaisse a rompu plus que la réstexion. J'étois partagé entre le regret d'abandonner la suite d'un essai autant applaudi que désapprouvé & le danger de poursuivre un genre de travail, auquel l'opinion attache peu de gloire, mais qui n'en présente pas moins de difficulté. J'ai passé sur cette dernière considération, & le goût m'a déterminé.

Traduire est aujourd'hui une espèce de déshonneur littéraire : cependant, par une suite de l'inconséquence du siècle, jamais les traductions n'ont

été plus multipliées. Les ouvrages mêmes qui ne portent pas ce titre, ne sont, la plupart, que des imitations déguisées, que des copies de tableaux, dont on s'est contenté de déplacer les groupes & de changer l'ordonnance. Il vaut mieux être traducteur que plagiaire : au moins l'un a-t-il sur l'autre l'avantage de la bonne-foi. D'ailleurs, j'avois imaginé que les traductions en vers pouvoient avoir un mérite qui fut propre à leur auteur. Je penfois qu'une versification soignée devoit avoir une valeur indépendants de l'original; qu'il y avoit quelque talent, quelque goût à transmettre, dans notre voche, les beautés d'une langue dont le génie est entièrement opposé à celui de la nôtre. Mes prétentions no vont point au-delà de cette foible gloire; & c'est dans l'espérance de l'obtenir que j'ai poursuivi l'exécution de mon projet.

On a dit que mon coloris n'étoit point affez sombre pour rendre les teintes lugubres du pinceau d'Young. Je donnai, il y a quelques années, une

tragédie, imitée de l'anglois : alors j'essuyai le reproche contraire. La nation n'étoit point encore accoutumée au genre qu'elle semble préférer aujourd'hui; & ma pièce ne servit qu'à préparer le succès des ouvrages, qui depuis ont été accueillis, précisément par ce qui balança la réussite de ma tentative. Au milieu de ces contrariétés, il est difficile qu'un auteur convienne avec soi-même de ce qu'il doit ou ne doit pas faire : les dégoûts l'environnent, l'incertitude le refroidit. Le mieux sans doute est qu'il s'abandonne à ses propres impulsions & qu'il suive son goût; le mien m'a porté à imiter plutôt qu'à traduire un auteur plein de génie, mais souvent outré, souvent trop foible, alliant le sublime & le trivial; qu'il faut quelquefois resserrer, quelquefois étendre & toujours envoblir. J'ai taché de ramener l'affectation au naturel, l'abondance à la précision, la sécheresse à l'intérêt, & l'ensure à cette proportion juste qui carafférise la vérité. Young est un de ces esprits rares, dont les défauts tiennent à la force &

### 252 AVERTISSEMENT.

à l'impétuosité d'imagination; mais pourquoi faudroit-il respecter jusqu'à ses désauts mêmes, & les
consacrer par une espèce d'idolâtrie? Pourquoi ne
seroit-il pas permis à un traducteur de faire disparoître ces taches, ces inégalités qui désigurent un ouvrage estimable & sont naître le dégoût de l'admiration? S'il y a quelque mérite à traduire, ce ne peut
être que celui de persectionner, s'il est possible, son
original, de l'embellir, de se l'approprier, de lui donner un air national; & de naturaliser, en quelque
sorte, cette production étrangère.

Voilà le but que je me suis proposé. On verra dans cette nouvelle tradustion avec quelle liberté j'ai changé ce qui me sembloit désedueux, ou du moins ce qui pouvoit essaroucher la délicatesse du goût fransçois. Ceux qui se sont plaints de la manière dont j'ai osé adoucir les touches qui me paroissoient trop dures dans les tableaux de la première nuit, seront encore plus mécontens de moi dans celle-ci. J'ai cru que, dans un sujet aussi intéressant que celui de l'ami-

#### AVERTISSEMENT.

tié, il étoit plus à propos d'émouvoir & de pénétrer l'ame que d'étonner l'esprit. J'ai employé un style plus naturel, une harmonie plus douce, une versification moins fastueuse. J'ai préséré quelquesois le développement à la prés siun: je n'ai pas craint mime de m'abandonner à ma propre sensibilité & de quieter quelquesois mon modèle. Ensu, je croirai avoir rempli mon objet, si l'on dit de cette nuit qu'elle a moins de brillant, mais plus d'intérêt que la première.

Il seroit impossible de donner la totalisé de ces nuits sans satiguer mes licleurs de répétitions qui, déjà senties dans la prose, servient relutantes & infoutenables dans des vers, quelque bien faits qu'ils pussent être: les mêmes idées ramènent nécessairement les mêmes expressions. Il est encore plus d'ssircile au poète qu'au prosattur de varier celles-ce, parce que notre versification ne les admet pas toutes indissiremment. Il en est qui détruise l'harmonie, d'autres qui dégradent le siyle & lui ôtent sa noblesse.

#### 254 AVERTISSEMENT.

Ce n'est que par la plus grandè correction, & par une délicatesse scrupuleuse, qu'on peut parvenir à écrire également & purement en vers. Pai employé tous mes soins pour approcher, s'il est possible, de cette élégance & de cette pureté. Je ne me flatte point d'y être parvenu : personne n'est plus éloigné que moi de cette consiance, de cet amour-propre qui nous rendent toujours contens de nous-mêmes. Je ne retire du coupd'ail, que je jette surmes foibles productions, que le sentiment de mon insuffisance; & je ne demande grace au public qu'en faveur de mes efforts.

# SECONDE NUIT

# D'YOUNG.

# L'AMITIÉ.

L'oise Au qui, du fommeil interrompant les heures, Jette des cris aigus autour de nos demeures, Qui portant jusqu'à nous ses rapides accens, Réveille nos esprits & ranime nos sens; Le coq chante : sa voix, dans les airs élancée, Me rappelle à moi-même & me rend la pensée. De l'éternel fur moi les regards sont ouverts; Il voit tout d'un coup-d'œil, l'atôme & l'univers, Qu'il me voit abattu !... Mes yeux s'appesantissent : Laisserai-je couler les pleurs qui les remplissent? Sans le courage, hélas! que seroient les mortels? En cédant à fes maux on les rend plus cruels. Ignoré-je à quel prix le ciel m'a donné l'être ? Je pleurois, au berceau, le jour qui m'a vu naître. Le premier cri de l'homme est un cri de douleur : De mes obscurs destins subifions la rigueur. L'esclave vainement lutte contre sa chaîne : L'intrépide la porte & le la he la traîne.

O toi, qui déployoit aux yeux de ton ami La stoïque fierté d'un courage affermi;

#### 26 LESNUITS D'YOUNG,

Toi qui, dans le printemps d'une aimable jeunesse. Entremêlois aux fleurs les fruits de la fagesse ; Toi, toi, dont l'éloguence, avec tant de candeur, Epanchoit dans mon sein les vertus de ton cœur; Combien de fois, Fhilandre, éclairés l'un par l'autre, Avons-nous pefé l'homme, & fon fort & le nôtre ? Nous cherchions l'équilibre & des maux & des biens. Content d'approfondir d'utiles entretiens. Notre goût dédaignoit tous ces sujets frivoles Que l'art surcharge, en vain, du faste des paroles. Le champ des fictions par nous abandonné Restoit à ces auteurs d'un siècle efféminé; Trop futiles esprits, dont le talent suprême Est d'irriter un feu qui s'allume lui-même. Lorsque, des voluptés dangereux orateurs, De leur philtre brulant ils infectoient les cœurs ; Quand, fuivis de la foule aux bosquets d'Amathonte, Des fêtes de Vénus ils célébroient la honte : Lorsqu'à leurs yeux, couverts d'un funeste bandeau, La raison méconnue éteignoit son flambeau; Philandre & moi, conduits par des clartés nouvelles, Nous cherchions la vertu dans des routes plus belles. L'amitié devançoit nos pas : & les chemins Étoient semés des fleurs qui tomboient de ses mains. Loin du cours turbulent des passions humaines. A l'ombre des berceaux, sur le bord des fontaines, Dans le fein du bonheur, dans le fein de la paix, Goûtant la volupté de deux cœurs fatisfaits. Abandonnant tous deux nos ames attendries A ce calme, cù l'on fuit de douces rêveries,

Il sembloit que l'été plus beau, plus pur encor, Renouvellât, pour nous, l.s jours de l'âge d'or. Lorsque du sombre hiver l'haleine hyperborée. Revenoit engourdir la nature éplorée, De sages entretiens & de nobles débats Charmoient, dans nos soyers, la faison des frimats. Nous passions sous nos totts & sous d'heureux ombrages Les hivers sans ennui, les étés sans orages.

Ornement de ce globe, ô fruit délicieux, Que nourrit l'influence & la faveur des cieux ; O divine amitié, dont la tige chérie Enveloppe de fleurs les ronces de la vie; Toi, la volupté pure & le fouverain bien ! Le nectar de l'abeille est moins doux que le tien. Quand la fécilité, du féjour du tonnerre. Précipite son vol & regarde la terre. C'est toi que sa présence y vient favoriser. Sous tes rameaux unis elle aime à reposer. C'est-là qu'elle s'admire & jouit d'elle-même A l'aspect des plaisirs d'un couple heureux qui s'aime. C'est-là qu'elle pénètre au sein de deux amis. Dans des fonges rians auprès d'elle endormis. Elle préfère au faste, au tumulte du monde, De ces sages humains la retraite profonde. L'amirié folitaire y triomphe du fort ; Elle v fixe le temps, v furvit à la mort. Le temps...larnort...tous deux m'ontenlevé Philandre: Mais, sa cendre me reste, & j'aime encor sa cendre. Elle émeut à la fois ma joie & ma pitié: Une tombe est pour moi l'autel de l'amitié.

#### 258 LES NUITS D'YOUNG.

C'est-là que je l'invoque & soupire après l'heure Qui rejoindra mon être à l'ami que je pleure. Oui, déesse, à ton culte, à des soins si touchants Je consacre à jamais & ma lyre & mes chants.

Toi, dont l'ambition, dans la route commune. Suit le char fugitif de l'ingrate fortune. Toi. Lorenzo, fais-tu de quels biens plus réels L'amitié généreuse enrichit les mortels? Ce couple inféparable, unis par la nature, Le Bonheur, la Sagesse... un ami les procure : Sur sa bouche éloquente on puise ses trésors. Comme un plus doux sommeil suit les travaux du corps ; Dans un tendre commerce après s'être exercée, L'ame avec plus de fruit médite sa pensée : L'esprit se développe au feu des entretiens. Le misantrope obscur sans amis, sans liens, Oui promène à travers sa froide solitude D'un cœur désoccupé la vague inquiétude, N'ayant autour de lui que des fantômes vains, Laisse errer sans objet ses esprits incertains : Il végète, il s'endort dans sa morne existence. Au fond de la retraite & dans l'indifférence, La pensée, au hafard, prend un aveugle effor : Sans force, fans chaleur, brute & fauvage encor, Elle parcourt ce vuide, imaginaire espace Où la confusion l'égare & l'embarrasse. Elle y roule éperdue, y bondit tour-à-tour, Rampe, s'élève, tombe & périt sans retour.

Mais, dans les entretiens, sa fougue ralentie Obéit à des lois & marche assujettie. Dans une route aifée, elle fuit la raison,

S'arrête fous le frein, vole fous l'aiguillon, Tel un jeune coursier, sous la main qui le dresse. Mêle à ses mouvemens la grace & la justesse. Les égards, les devoirs de la fociété, Et le desir de plaire & la rivalité. Tout prête aux entretiens l'intérêt le plus tendre. Le cœur parle à l'esprit & l'esprit sait l'entendre, Du choc, des fentimens & des cpinions La vérité jaillit & s'échappe en rayons ; Rayons multipliés qu'elle-même rassemble Au foyer de deux cœurs, qui la cherchent enfemble : C'est-là qu'elle répand son éclat le plus pur. Si, privé d'un ami, loin d'un commerce fûr, Tu ne peux au-dehors déployer tes penfées, Dans leur germe stérile eiles meurent glacées. L'amitié les féconde au feu du fentiment, Leur donne la chaleur. l'ame & le mouvement : Mais, lorfque dans ton fein folitaires, captives, Un silence orgueilleux les fait languir oisives ; C'est un foible sillon sur la poussière empreint . Un fonge qui s'efface, un flambeau qui s'éteint, Le dieu qui de son souffle a créé la parole.

Le dieu qui de son sousse a créé la parole, S'il sussi, non : ce son de voix, cet organe enchanteur. Mais, non : ce son de voix, cet organe enchanteur. Interpréte éloquent de l'esprit & du cœur, Lorsqu'au sond du cerveau la raison l'a tracée, Sur les lèvres de l'homme achève la pensée, Là, comme un or brillant, au creuset épuré, De la persession elle atteint le dégré. Cet art îngénieux, l'art charmant du langage L'accommode à nos goûts, le plie à notre usage; Et si la vérité l'embellit de ses traits, Notre ame s'en saisit & l'adopte à jamais.

La science n'est rien dans l'ombre ensevelie. En la communiquant, l'esprit la multiplie. Il en est du savoir ainsi que des trésors : Stériles au-dedans & féconds au-dehors. Eh! jouit-on des biens que l'on n'ofe répandre? Donner, c'est acquérir ; enseigner, c'est apprendre. Tel un arbre chargé de verdure & de fruit. Plus riche par fon luxe. & donne & reproduit. Combien de vérités, qu'un silence funeste L'touffe sous l'amas d'un savoir indigeste. Ou'au fond de la retraite un esprit sombre & dur Abandonne aux langueurs de fon repos obscur: Oui, par d'heureux débats au jour développées, D'une utile lumière auroient été frappées ? C'est ainsi que les flots, l'un par l'autre brisés, S'épurent sous le choc de deux vent, opposés; Que la mer agirée en ses grottes profondes Pousse & rejette au loin l'écume de ses ondes; Tandis que le m rais, tranquille en ses roscaux, Sur un fol infecté laiffe croupir fes caux.

Ah! quittons de nos tosts l'asyle solitaire!
Courons; que d'un ami la raison nous éclaire.
Jetton:-nous dans ses bras, cherchons-y le bonhear.
Que je plains le mortel & farouche & réveur
Qui, prenant pour vertu l'àpreté de sa bile,
Loin des sociétés s'emprisonne & s'exile!

La sagesse de l'homme est l'art de vivre heureux. Celle qui n'atteint pas ce terme de nos vœux, Est plus folle, en effet, que ne l'est la folie : Elle en a les travers, sans l'aimable saillie: Le fou de la nature est mostis infortuné Ou'un fou dans fes écarts triftement raisonné. Le vrai sage n'a point l'orgueil de la sagesse : Il est homme & sensible; un ami l'intéresse. La nature elle-même éleva les autels. Où l'amirié recoit l'hommage des mortels : A ce culte facré son instinct nous appelle. La pente la plus douce & la plus naturelle, Vers un cour qui l'attir?, entraîne notre cour. Oui ne cède au besoin d'y verser son bonheur? Le bonheur n'eft goûté qu'autant qu'on le partage. On le prête, on le donne, on jouit davantage. Qu'un ingrat en lui-même ofe l'envelopper, Du vuide de son ame il le sent échapper : Appauvri dans fes mains, il l'en voit disparoître: On n'est point heureux seul, autant qu'on le peut être; Je veux que mon ami foit riche de mes biens. Que ma félicité, mes plaisirs soient les siens. Eh! qui, sans un ami, peut se plaire à soi-même! C'eft par luiqu'on se plaît, & c'est dans luiqu'on s'aime: Nous vivons de son ame : il respire par nous. Quand le plaisir s'arrête au fond d'un cour jaloux, C'est un seu sans chaleur, étouffé sous la cendre; Mais s'il se communique & sort pour se répandre, Si du cœur d'un ami vers le mien réflété, A fon plus doux prestige il joint la volupté;

#### 262 LESNUITS D'YOUNG.

C'est alors qu'il me brûle & r double ses slammes: Ah! nous l'éprouvons tous; le bonhour veut deux ames.

Mais combien d'un ami le choix est dangereux! Le plus vrai, le plus fur est l'ami vertueux. Obterve: & la raifon te le fera connoîrre. Loin de toi l'amitié que le vice a fait naître; Dans ses chastes plaisirs, l'amitié veut des mœurs. Alors qu'on l'abandonne à d'impures ardeurs, L'ame se fond, s'écoule & bientor se resserre : (Du feu des passions tel est le caractère) Le cœur, qu'il amollit, reprend fa dureté La vertu seule émeut la sensibilité; Son charme la produit, fon feu la renouvelle. Ou'il est beau de s'unir & de s'aimer pour elle! On l'aime, on la cultive, on la cherche à l'envi; L'un par l'autre entraîné, l'un de l'autre fuivi, On court dans sa carrière, on se hate, on s'élance, Noble émulation, heureuse concurrence. Le plus beau des présens que l'amirié nous fait . Son lien le plus fort & fon plus noble attrait! Par elle, deux amis, dans un élan fublime, Des plus hautes vertus vont atteindre la cime : Les cieux font abaissés sous un vol aussi prompt. Aux célestes parvis tous deux entrent de front : Et l'Immortalité, les recevant ensemble, Éternise en son sein le nœud qui les raffemble,

Toi, qui de l'amitié recherches la faveur, A fes devoirs facrés accourume ton cœur. Sais-tu pourquoi les grands l'éprouvent infidelle? C'est que par un orgueil, humiliant pour elle, Ils penfent qu'attentive à prévenir leurs vœux Elle cède à l'appas d'un fouris dédigneux ; Que, du faste éblouie & par l'or abusée. Elle offre à leurs desirs une victoire aisée C'est que leur vanité, leur flegme indifférent Reçoit, comme un tribut, l'hommage qu'on leur rend, Pareils à ce; beautés, à ces froides syrènes, Qui fous des nœudo de fleurs nous préfentent des chaînes ; De cent piéges cachis ils entourent nos pas, Souples dans la conquête & conquérans ingrats. Mais leur amorce est vaine & leurs dons sont frivoles : Oui; riches indigens, infensibles idoles, Au nombre de vos biens si notre amour est mis, Votre calcul est faux : vous n'avez point d'amis. Est-ce au poids des trésors que l'amitié s'achète? Dans quelle illusion ce préjugé vous jette? Sachez que de l'amour, l'amour seule est le prix, On prodigue avec l'or l'insulte & le mépris. Fier mortel! aime-moi, si tu veux que je t'aime: Tu me yeux pour ami? fois mon ami toi-même : Voilà notre traité, c'est celui de l'honneur; Tu n'es que mon égal & mon cœur vaut ton cœur. Apprend que l'amitié, si tes soins l'ont trouvée,

Apprend que l'amitié, si tes soins l'ont trouvée, Est par les mêmes soins acquise & conservée. Une ombre, une vapeur obscurcit ses beaux jours: Un sousse l'inquiète & la trouble en son cours: Le soupçon l'avilit, la réserve la blesse: Sa sensibilité fait sa délicatesse. Connois donc le mortel qui recevra ta soi: Delibère avec lui, délibère avec toi.

### 24 LES NUITS D'YOUNG,

Approfondis fon être, examine, apprécie: Crains l'éclat séduisant de la superficie. Souvent un beau dehors est le masque du cœur : Sonde tous les replis, choises avec lenteur; Mais, ton choix est-il fait ? bannis l'inquiérude. Non; plus de crainte alor; & plus d'incertitude : Que ta main ferre en paix le nœud qu'elle a formé : Sois tout à ton ami, dès que tu l'as nommé. Sans cette confiance aveugle, abandonnée, Ton ame est-elle heureuse & s'est-elle donnée? Ah! fi quelque péril fuit tes nouveaux liens . Qu'importe? il est payé par le plus grand des biens. Non. non, le sort des rois ne pourroit me séduire. Moi, j'envirois la pompe & l'éclat de leur cour? Le cœur de mon ami vaut lui seul un empire; Et monarque adoré, je règne par l'amour! Aux jours de mon bonheur, ainsi chantoit Philandre: Sa lyre à mes côtés rendoit un fon plus tendre. Combien de fois ma vue échauffa ses esprits ! De pampres & de fleurs couronné par les Ris. Combien de fois vint-il, plein de joie & d'ivresse, M'offrir dans nos festins la coupe enchantesse! Ah! je crovois la boire à la table des dieux ! Le front calme & les bras étendus vers les cieux, Philandre, ton ami prioit les destinées De filer en or pur tes nombreuses années, Vains souliaits!... Cependant par tes mains présenté, Le nectar dans mes sens portoit la volupté. Ah! l'amitié sans doute est celui de la vie! C'est toi qui le versois dans mon ame ravie.

Phila::dre

Philandre, chaque jour il devenoit plus doux;
Trois lustres écoulés l'avoient mûri pour nous:
Ce n'est que par le temps qu'il s'épure & fermente.
On fe trompe aux douceurs d'une amitié naissante,
Depuis quinze ans... (Alors je ne les comptois pas)
Mon malheureux ami m'enivroit dans ses bras.

Où retrouver jamais & qui pourra me rendre Le naturel heureux, la vertu de Philandre? Son cœur vrai méconnut l'imposture & le fard : La bonté se peignoit dans son tendre regard: Sa bouche, avec candeur, déployeit le sourire. Epanché près de moi dans un libre délire, De toutes ses vertus il venoit m'enslammer: Il m'énorqueillissoit du boaheur de l'aimer. Jouissance se chère & toujours regrettée, Félicité céleste, ô toi que j'ai goûtée! C'en est fait, tes plaisirs sont à jamais perdus. Tu n'es plus, dans un monde où Philandre n'est plus. Philandre, si mon ame au désespoir ouverte,

Avec trop d'amertume a reffenti ta perte;
Vois le vuide où je fuis & pardonne au malheur:
L'égarement, l'excès convient à ma douleur.
Il est trort!... Ce mot feul accable & décourage.
Je l'aimois; je le pleure & l'aime davantage:
Non; je ne l'ai connu qu'au bord de fon tombeau:
C'est, en prenant fon vol vers un monde nouveau,
Que fon ame & de gloire & d'éclat entourée.
Dans toute sa noblesse à mes seux s'est montrée.
Image encor présente à mes sens abattus!
Je ne voyois plus l'homme & voyois ses vertus.
Tome II.

#### 166 LES NUITS D'YOUNG.

Ah! s'il m'avoit laissé le feu 'de son génie : Avec quelle chaleur, avec quelle énergie Je le peindrois frappé d'un coup inattendu . Dans les bras de la mort fans foiblesse étendu. Tranquille sur l'arrêt que ce monstre exécute. De son être détruit ennoblissant la chute! Tel est le sage; il meurt comme un beau jour s'éteint. Ce tableau confolant, nul mortel ne l'a peint : Nul n'a représenté, d'une touche hardie. L'honnête homme exhalant le fouffle de fa vie L'art est foible & borné dans nos timides mains: C'est à ces purs esprits, protecteurs des humains, Ministres immortels du dieu qui les anime, De peindre à nos regards ce speffacle sublime. Ils l'ont vu. l'homme juste expire sous leurs yeux, Les palmes à la main, triomphans, glorieux, Ils entourent le lit de la vertu mourante : A ce poste d'honneur ils restent dans l'attente : Ils comtemplent ce corps qui, prêt à s'affoupir, Va s'éteindre à jamais dans un dernier soupir. Mais moi, trifte mortel, qui n'ai que ma tendresse, Puis-je à cette hauteur élever ma foiblesse? Ah! cependant, faut-il que d'un honteus oubli L'éclat du plus beau nom périsse enseveli ? Ciel! au fond de mon cœur quel cri se fair entendre? Ce cri, ce cri touchant, c'est la voix de Philandre: Lui-même dans mes mains vient mettre les crayons : Lui-même les conduit... il ordonne... effayons!

Dieux! comment soutenir ces images funèbres? Environné soudain d'estroyables ténèbres, Je crois, faisi de crainte & frémissant d'horreur. D'une obscure forêt traverser l'épaiffeur : Ou d'un vieux édifice observant les décombres. Sous sa voûte lugubre errer parni les ombres ; Ou par de noirs sentiers chez les morts descendu. Dans mille affre x détours embarraffé, perdu, Marchant à la lueur des lampes funéraires. Parcourir cos caveaux, ces tombes felitaires. Ces vastes souterrains muets, inhabités, Où les rois, fans grandeur, cessent d'être flattés. Raffermissions mon ame !... achevons ce que j'ose. Voici le sanctuaite où Philandre repose. Plein d'un fombre respect, j'entre.. ô trouble !.. ô terreur! Que vois-je?.. unlit de mort ... non ; le lit de l'honneur. Lâche & trop foible ami, reviens de ta surprise : Un souffle a détruit l'homme: un dieu l'immortalise. Regarde! le vainou va recevoir le prix.

Vous, profanes, fuyez ces augustes lambris; Fuyez! vos pas impurs fouilleroient cet afyle. L'enceinte où la vertu, recueillie & tranquille, Va confommer ses jours, ses destins giorieux, Est un temple sacré, qui s'ourre sur les cieux. Ici la vérité triomphante & vengée Des ombres du mensonge est, ensin, dégagée; Hors de son enveloppe ici le cœur est nu; 1ci le masque tombe & le sourbe est connu. Déchiré par le remps, le voile se sépare; Sur les bords du tombeau la vertu se déclare. La modeste vertu sort de l'obscurité.

## 263 LES NUITS D'YOUNG,

Les héros de la gloire & de la vanité,
Au moment de franchir ce pénible passage,
Empruntent de l'orgueil un reste de courage;
Mais en vain; déjà morte avant le coup mortel,
La vistime palpite & tremble sur l'autel.
A ces làches terreurs la vertu seul échappe;
Son héros s'aggrandit sous la main qui le frappe:
Il soussite ; mais l'horreur des maux les plus affreux
Laisse encor sur son front des traits majestueux.

Avec quelle rigueur la mort traita Philandre! Comme au midi de l'age elle vint le surprendre! Je le vois dans sa fleur tout-à-ccup desséché, Aux objets les plus chers fans retour arraché, L'ame ouverte aux regrets, fermée à l'espérance, Dénouant le tiffu de sa foible existence ; Dévoré, confumé, fon être se dissout. Le glaive est dans mon cour, la douleur est par-tout : Nul relâche, les maux s'accumulent, se pressent; Les refforts sont brisés, les organes s'affaissent. Dieux! que vois-je?.. la peur qui fuit l'épuisement! L'homme qui s'épouvante à son dernier moment ! Un abime inconnu qui soudain se découvre! Un soleil qui s'efface! une tombe qui s'ouvre! Une voix éteinte... un... ô mort !... ô dése poir ! Ah! comment l'exprimer? comment le concevoir? Un foupir ... C'en eit fait! l'ame fuit & s'élance; Soupir affreux, faivi d'un éternel filence.

Ce sacrifice horrible, effrayant... je l'ai vu. Philandre, mon ami... Malheureux, que dis-tu? Ces terreurs de la mort, ces regrets de la vie,

Ces tourmens redoublés que l'effroi multiplie, Tous ces maux, où font-ils? que font-ils devenus? Tu parlois d'un mortel; Philandre ne l'eft plus! La douleur n'a dompté que la foible nature; Sur ce front paliffant, que la mort défigure, Quels rayons se mêloient aux ombres du trépas! Quel calme dans le choc de ces affreux combats! Inaccessible au trouble & fur de la victoire. Philandre anticipoit fon triomphe & fa gloire. Qu'importe qu'à ses veux la terre offre un tombeau ? Il est né pour le ciel . le ciel fut son berceau. Dans les bras de la mort l'éternel le couronne : De la divinité la splendeur l'environne. Est-ce là ce roseau par l'orage abattu ? Philandre nous laissoit, nous léguoit sa vertu. En quittant ce cœur pur, elle quittoit son temple : D'un courage tranquille il nous donnoit l'exemple. Ou'il tint à l'amitié des discours consolans! O! comme, autour de lui, nos cœurs étoient brûlans! Immobiles, surpris & rangés en silence, Pénétré: de ses maux, frappés de sa constance, Nos esprits admiroient, nos yeux versoient des pleurs, Hélas! nous confondions la joie & les douleurs! Je ne sais quel plaisir adoucissoit nos larmes : Philandre à la mort même avoit prêté des charmes. Elle vient, il la voit, c'est elle !... c'est la mort !

Grand, mais d'une grandeur fans faste & fans effort, Victime volontaire, il rend à la nature Ce qu'il a reçu d'elle, une ame noble & pure; Et, sorti d'un combat qui le mène au repos,

#### 170 LESNUITS D'YOUNG.

Content de ses destins, il expire en héros.

A l'heure on le foleil, plus rapide en sa fuite. Penché vers l'horison, tombe & se précipite. A cette heure incertaine, où la nuit qui descend Comme un voile léger se déploje & s'étend ; Pendant que les vallons, déja triftes & sombres, Se couvrent de rosée. & de vapeurs & d'ombres. Sur la cime des monts, au faîte d'une tour On voit encor briller les derniers feux du jour : Ainsi lorsque la mort, au milieu des ténèbres S'apprête à consommer ses mystères funèbres ; Tandis que le vulgaire, au trouble abandonné, Dans le deuil & les pleurs baiffe un front consterné. Philandre éblouissant de gloire & de lumière, Plus calme, plus tranquille au bout de sa carrière, Maître de son courage & maître de son sort . S'élevoit au-deffus des ombres de la mort. Sur son auguste front l'espérance étincelle : Il trouve dans sa chûte une grandeur nouvelle; Et, s'élançant au fein de la divinité, Vole en triomphateur à l'immortalité.



# TABLE

## DESMATIÈRES

Contenues dans le Tome second.

| PRÉFACE des éditeurs.                             | Pag. 3 |
|---------------------------------------------------|--------|
| Les persidies à la mode, ou la jolie semme, comé- |        |
| die en cinq actes.                                | 9      |
| Avertissement.                                    | 143    |
| Histoire abregée d'Abailard & d'Héloise.          | 145    |
| Lettre amoureuse d'Héloise à Abailard.            | 161    |
| Fragment d'une réponse d'Abailard à Héloise       | . 177  |
| Avertissement.                                    | 183    |
| Armide à Renaud, héroïde.                         | 185    |
| Le patriotisme, roëme.                            | 199    |
| Épitre à Minette.                                 | 205    |
| Avertissement.                                    | 218    |
| Ode sur la poésie, comparée à la philosophie      | . 219  |
| Aver-issement.                                    | 226    |
| Première nuit d'Young.                            | 227    |
| Avertissement.                                    | 249    |
| Seconde nuit d' Young.                            | 255    |
|                                                   |        |

Fin de la Table du Tome second.





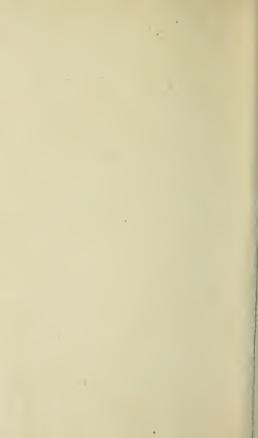



La Bibliothèque The Université d'Ottawa University Échéance Date



